





18 Prov.

# ELEMENS D'HISTOIRE NATURELLE

ET:

DE CHIMIE.

TOME PREMIER.



J4128:

# ELÉMENS

# D'HISTOIRE NATURELLE

ET

# DE CHIMIE,

TROISIEME ÉDITION;

PAR M. DE FOURCROY, Dodeur en Médecine de la Faculté de Paris, de l'Académie Ruyale des Sciences, de la Société Royale de Médecine, de la Société Royale d'Agriculture, Professeur de Chimie au Jardin du Roi.

### TOME PREMIER.



DI )

# A PARIS,

Chez Cucher, Libraire, rue & hôtel Serpente.

M. DCC. LXXXIX.

Sous le Privilège de l'Académie Royale des Sciences.

700

in a second and the s

A SAN COMMENT



### AVERTISSEMENT

Sur cette troisiéme Edition.

JAMAIS science n'a été plus générale ment suivie & plus étudiée que l'est la Chimie, depuis une douzaine d'années; jamais aussi science n'a fait de progrès aussi rapides dans un espace de tems assez court. Ces deux considérations ont rendu nécessaire cette troisième Edition; la seconde presque totalement épuisée en moins de dix-huit mois, sembloit ne me pas laisser autant de tems pour travailler à la troisième, que je n'en avois eu pour ajou--ter à la première ; aussi celle-ci fut-elle augmentée de deux volumes, tandis que cette troisième n'a pas même un volume de plus. Il doit exister une époque dans les éditions successives d'un ouvrage élémentaire, auquel le choix des favans & du public éclairé a donné sa sanction. où le volume doit cesser de croître, &

#### A VERTISSEMENT.

où il n'a besoin que d'être revu avec soin. Je crois être parventi à ce point dans cette troisième Edition; les additions des découvertes nouvelles faites depuis 1786, n'auroient pas exigé de détails très-considérables & fait grossir conséquemment les volumes, si d'après l'avis de personnes éclairées, & d'après l'effet de la lecture de cet Ouvrage sur les esprits neufs dans la science, je n'avois pas cru devoir refaire entièrement & détailler plus qu'ils ne l'étoient, quelques chapitres dans l'hiftoire des matières falines, de quelques" métaux, de plusieurs principes immédiats des végétaux & des animaux. Ces nouveaux articles, ainfi que les nouvelles découvertes confignées dans les Elémens, ont été extraits de l'ouvrage & présentés comme Supplément à la seconde Edition. dans un volume particulier, par M. Adet, jeune Médecin, qui a bien voulu se charger de cette tâche, que mes occupations ne me permettoient pas de remplir. Comme ce Supplément offrira fous un petit

volume tout ce qui a été ajouté à la seconde Edition, je ne m'étendrai pas sur ces additions dans cet Avertissement . & je me bornerai à quelques réflexions sur la marche de tout l'Ouvrage, fur la théorie uniforme qu'il offre dans toutes fes parties, & fur la nouvelle nomenclature qui y est adoptée.

Lorsqu'en 1780 & 1781 je rédigeai, pour servir de résumé à mes Leçons, un précis des faits qui conflituoient la science chimique, je fuivis l'ordre que l'avois adopté pour mes cours, & dont quelques années m'avoient déjà fait connoître le fuccès pour l'enseignement. La faveur inattendue que cet Ouvrage obtint, me détermina à fuivre la même marche dans la feconde Edition rédigée il y a bientôt quatre ans; la même faveur, le même accueil dans lequel le public favant ou amateur des sciences a bien voulu perfifter à l'égard de ces Elémens, le choix que le débit rapide & les traductions dans différentes langues me permettent de dire qu'on en fait en Europe pour l'étude de la Chimie, me font aujourd'hui la loi de ne point changer l'ordre général qui a été exposé dans la première Edition; on est accoutumé à la marche méthodique des idées que j'y ai tracées, & ce seroit faire un ouvrage nouveau, que de renverser cet ordre. Je ne puis cependant me dissimuler qu'il seroit peut - être nécessaire aujourd'hui de changer cette marche. Les connoissances plus positives acquises depuis la publication de la première Edition, le raisonnement plus assuré & plus certain, des expériences aussi exactes que nombreuses, dont la Chimie s'est enrichie, exigent peut-être qu'on en difpose les Elémens dans un ordre un peu différent de celui que j'ai adopté. Cet ordre nouveau placeroit, par exemple, l'histoire de tous les corps combustibles, tels que le foufre, le charbon, les métaux, &c. avant celle des acides, des sels, dont plusieurs sont des corps brûlés ou des composés de corps combuftibles. On iroit ainsi du simple au composé; on ne sépareroit pas les acides d'un règne de ceux des deux autres; on ne traiteroit dans des chapitres particuliers que des dissérences qui existent entre les principes des corps organiques & ceux des minéraux. J'ai tracé une esquisse de cette nouvelle méthode élémentaire dans la Chimie destinée aux Dames & aux Eléves de l'Ecole vétérinaire.

Mais, quoique ce dernier ordre semble devoir sixer aujourd'hui la marche des idées dans l'étude de la Chimie, celui dont les premières Editions m'ont fait une loi, n'est peut-être pas non plus dépourvu d'avantages; il exige à la vérité un travail de l'esprit un peu plus considérable; mais ce travail même est peut-être plus savorable à l'étude. Il représente sous deux sormes différentes les mêmes faits; il force l'esprit à revenir sur les mêmes phénomènes considérés sous deux aspects, & à concevoir leurs rapports réciproques.

x

Quant à la théorie exposée dans ces Elémens, cette troisième Edition differe spécialement des deux premières, en ce que dans celles-ci je n'avois absolument été que l'historien des diverses opinions qui ont partagé jusqu'actuellement les Chimistes; dans la troisième, quoique je me fois imposé la loi de ne pas abandonner entièrement ce rôle, & quoique l'aye fait connoître les principales théories proposées aujourd'hui, j'ai cependant pris un parti, & adopté entièrement la doctrine que quelques Physiciens ont nommée pneumatique ou anti-phlogistique. Je crois pouvoir espérer que toutes les . personnes qui étudieront avec soin ces Elémens & qui n'y apporteront point de prévention, trouveront que cette doctrine differe effentiellement de toutes les théories qui se sont succédées en Chimie, en ce qu'elle ne suppose rien, n'admet abfolument aucun principe hypothétique, & ne consiste que dans le simple exposé des faits. Qu'il me foit même permis de

dire ici que les Physiciens qui n'ont point encore tout-à-fait adopté cette doctrine, & fur-tout que ceux qui ont mis une chaleur quelquefois trop forte à la combattre, n'ont pas complètement saisi nos idées; ils n'ont pas bien compris que la base de nos opinions, le fondement de nos principes n'est en aucune manière comparable à ce qu'on a appelé des théories en phyfique; que nous ne faisons réellement que tirer de simples résultats d'un grand nombre de faits; que nous n'admettons strictement que ce que nous donne l'expérience, & qu'enfin, puisque nous rejettons toute hypothèse, il est impossible que nous commettions des erreurs semblables à celles dans lesquelles les divers systèmes de physique ont entraîné jusqu'actuellement les savans qui les ont proposés. Ou je suis moi-même, avec plusieurs Physiciens modernes à qui l'on doit tant de découvertes ingénieuses, dans une erreur bien groffière, ou je crois fermement que la génération qui se

forme actuellement dans les sciences; & dont la manière de raisonner est essentiellement différente de celle qui l'a précédée, renoncera, comme nous avons osé le faire, aux hypothèses qui ont tant agité les Ecoles, & s'en tiendra au pur résultat de l'expérience. Déjà plusieurs Professeurs célèbres ont adopté la doctrine exposée dans ces Elémens. MM. de Morveau, Van-Marum & Chaptal ont été convaincus de sa vérité & de sa simplicité. Pour connoître cette doctrine dans tous ses rapprochemens, & pour la comparer avec celle que quelques Phyficiens foutiennent encore, j'engage ceux qui étudient à lire avec foin l'ouvrage du célèbre M. Kirwan fur le phlogistique, avec les additions & les notes que nous y avons faites. On y verra les hypothèses, ingénieuses à la vérité, mais toujours plus ou moins forcées, fe succéder dans l'explication des faits les plus simples donnée par M. Kirwan, & difparoître dans celle que nous admettons.

L'ai suivi dans cette troisième Edition la nomenclature nouvelle que nous avons propofée aux Savans en 1787, MM, de Morveau, Lavoisier, Berthollet & moi. Je ne répéterai pas ici les raisons qui nous ont déterminés à ce changement dans le langage chimique, devenu nécessaire depuis les nouvelles découvertes. & la marche nouvelle de cette science. Je ne répondrai pas non plus aux objections, en général très-foibles, qui y ont été faites, & à plus forte raison aux injures & aux persifflages dus, comme on le conçoit bien, à des hommes qui n'avoient pas de meilleures raifons; ie me contenterai de remarquer que, dans cinq cours de Chimie que j'ai faits depuis cette époque, la nouvelle nomenclature m'a présenté tout l'avantage que nous en avions espéré. Les personnes qui les ont fuivis, ont facilement faisi l'ensemble & le rapport de ces nouvelles dénominations. Elles ont plus appris dans un seul cours, qu'on ne le faisoit autre-

### XIV AVERTISSEMENT.

fois dans trois ou quatre, quelque application qu'on y mît.

Parmi les objections qui ont été faites à cette nomenclature, il n'y en a qu'une fur laquelle je croye devoir fixer l'attention des Lecteurs. On a dit que les mots oxygène & hydrogène étoient trop exclusifs, parce que le principe à qui neus avons donné le premier nom, ne forme pas toujours des acides dans ses combinaifons, & parce que le fecond n'est pas regardé par tous les Physiciens comme un des composans de l'eau. Mais, n'avions-nous pas déjà dit dans notre Ouvrage fur la Nomenclature, que nous ne prétendions pas exprimer une propriété trop générale de la base de l'air, parce que cette prétention eût été peut-être impossible à remplir, & parce que, quand nous eussions pu exprimer une propriété générale, notre dénomination cût été trop vague, & n'eût pas fixé les idées des Etudians, comme ceile que nous avons propofée & qui est prise d'un des

caractères les plus frappans de ce principe, quoiqu'il ne le présente pas dans toutes ses combinaisons. Auroit-on voulu que nous eussions pris une dénomination plus particulière? N'avons-nous pas fait remarquer fur le mot hydrogène, que nous l'avions imaginé pour exprimer un fait . le résultat d'une expérience positive, favoir, que ce corps est un des principes nécessaires de l'eau, & que c'est-là une de ses propriétés les plus frappantes. J'ai de la peine à concevoir comment les perfonnes qui ont répété les unes après les autres de pareilles objections, n'ont pas senti que nous nous les étions faites, ainsi qu'un grand nombre d'autres, pendant les neuf mois que nous avons travaillé affiduement à réformer la Nomenclature ; comment elles n'ont pas prévu que nous ne trouverions rien de neuf dans les raisonnemens qui nous ont été opposés, & que nous avions discutés un grand nombre de fois; comment enfin elles n'ont pas reconnu que toutes ces objections,

tous ces raisonnemens cent fois rebattus, oppofés, difcutés, combattus dans nos entretiens particuliers, auxquels un assez grand nombre de Savans nos confrères, ont bien voulu affister & contribuer euxmêmes, nous avoient paru balancer trop foiblement les avantages que promettoient les dénominations adoptées, pour que nous ne dussions pas les négliger. Que ces personnes apprennent encore que ce n'est qu'après avoir cherché à exprimer dans les noms nouveaux des propriétés plus générales, par des étymologies variées un grand nombre de fois, que nous avons été obligés de renoncer à ce projet, & parce que nous eussions donné des dénominations souvent dures & barbares dans notre langue, & parce qu'elles auroient échappé trop facilement au raisonnement & à la mémoire.

La seule correction qu'il me paroît nécessaire de faire dans notre Nomenclature, est l'expression de gaz azotique, qu'il saut changer en celle de gaz azote.

# AVERTISSEMENTA xvii

comme l'a fait observer M. Aréjula, Chimiste Espagnol, que je me sais gloire d'avoir compté au nombre de mes Elèves, & qui vient de publier de très-sages observations sur notre Nomenclature. C'étoir en esset une faute dans nos dénominations, que la terminasson de ce gaz dissérente de celle de sa base, & analogue à celle d'une classe entière d'acides; elle nous avoir échappé, & je remercie en mon particulier l'Auteur, de nous l'avoir sair remarquer. On voudra donc bien substitute par tout dans cet Ouvrage les mots gaz azoir à coux de gaz azoirque, qui y ont été employés.

Tels sont les principaux objets sur lesquels j'ai cru devoir prévenir les Lecteurs dans cet Avertissement. Tout le but de l'Ouvrage est de réunir sous un petit volume le plus grand nombre de faits chimiques. L'utilité de cette science est devenue si immédiate dans une soule d'occupations humaines, qu'il est à croire que le nombre des personnes qui l'étus Tome L.

D //www.

### xviij AVERTISSEMENT.

dient ne fera qu'augmenter: c'est pour elles que j'ai écrit ces Elémens, & que j'y ai ajouté dans cette Edition tout ce qui m'a paru capable d'en augmenter la clarté & d'en faciliter l'étude. Je desire bien sincèrement de leur avoir été utile.



# TABLE GÉNÉRALE DES CINQ VOLUMES.

# TOME PREMIER.

| A | P | E  | R | I | I | S | E   | ÉEN | T | für | cet | iè | tr | oisieme | Edition |
|---|---|----|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|----|----|---------|---------|
| : | ï | 25 |   | ŧ |   | 1 | er: |     |   |     | 4   |    |    |         | pag. v  |
|   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |         |         |

| P | R | EM | ΙE | R | E. | P | A | R | T | Ť | E. |
|---|---|----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |   |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |

| GÉNÉRA   | <i>ALITÉS</i> | ETI   | NTROL    | UCTION     |
|----------|---------------|-------|----------|------------|
| CHAP. I. | i             | 4.1   | 4.55     | page       |
| CHAP.    | Definition    | de la | Chimie . | les movens |

| ž | fes |   |    | utilités, &c. |          |         |    |     | ibid. |  |
|---|-----|---|----|---------------|----------|---------|----|-----|-------|--|
|   | 5.  | L | De | l'objet ,     | des moye | ns , de | la | fin | de    |  |

|    | la | C | himie . |    | . 51 | me,jrte |  | 3 |
|----|----|---|---------|----|------|---------|--|---|
| TI | D  |   |         | 1: | 1.   | Chini   |  | 4 |

| Снар. | П.  | De  | l'Histoire | de   | la C | Chimie , | .1 |      | 26 |
|-------|-----|-----|------------|------|------|----------|----|------|----|
| . 9.  | 11. | Des | uttittes   | ae I | a. C | umie,    |    | . 10 | 9  |

| CHAP. I | II. Des | Attra   | arons | cnimi  | ques, |      | 44   |
|---------|---------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| S. I    | De l'a  | tractio | n qui | a lieu | entre | les  | mo-  |
|         | lécules | d'une   | natur | e semb | lable | , 01 | ı de |

|    | La  | ffinit | é d'aggrégat | tion,       | 3 8     | 46   |
|----|-----|--------|--------------|-------------|---------|------|
| Š. | II. | De     | L'attradion  | chimique    | entre   | les  |
|    |     | mole   | cules de nat | ure différe | nte, or | ı de |

l'affinité de composition, 54

CHAP. IV. Des Principes des Corps,

| CHAP. V. Du Feu,                       | 104      |
|----------------------------------------|----------|
| 6. I. De la Lumière,                   | 107      |
| 5. II. De la Chaleur,                  | 115      |
| s. HI. De la Raréfaction,              | 128      |
| . IV. Du Phlogistique de Stahl,        | 135      |
| 5. V. Des effets de la chaleur sur les | corps    |
| considéres chimiquement,               | 147      |
| 5. VI. De la chaleur considérée comme  |          |
| chimique, & des différens moy          | ens de   |
| Cappliquer aux corps ,                 | 160      |
| CHAP. VI. De l'Air atmosphérique,      | 177      |
| 5. I. Des propriétés physiques de      | l'Air    |
| commun,                                | 179      |
| 5. II. Des propriétés chimiques de     | l'Air    |
| commun,                                | 186      |
| S. III. Des caractères de la mofette   | ou du    |
| gaz azotique, qui fait partie          | le l'at- |
| mosphere,                              | 199      |
| CHAP. VII. De PEau,                    | 201      |
| 5. I. Des propriétés phyfiques de      | !'Eau    |
| - Poor                                 | 202      |
| s. II. Des propriétés chimiques de     | l'Eau    |
| 10 10 10                               | 21       |
| Core VIII De la Terre en général.      | 23       |

#### SECONDE PARTIE.

# REGNE MINERAL; MINERALOGIE,

#### PREMIERE SECTION.

TERRES ET PIERRES, ibid.

- CHAP. I. Généralités fur la Minéralogie; Divifions des minéraux en général, & des terres & pierres en particulier, leurs différens carattères, ibid.
  - 5. I. De la forme confidérée comme caractère des pierres, 251
  - 5. II. De la dureté considérée comme caractère des pierres, 254
  - §. III. De la cassure considérée comme caradère des pierres , 257
  - \$. IV. De la couleur confidérée comme caratière des pierres, 260
  - 5. V. De l'altération produite par le feu, confidérée comme caractère des pierres,
  - S. VI. De l'action des acides confidéree comme caractère des pierres, 264
- CHAP. H. Exposé de la méthode lithologique b iij

de M. Daubenton, extraite de fora Tableau de Minéralogie, pag. 266

CHAP. III. De la classification des Terres & des Pierres, d'après leurs propriétés chimiques, 294

4. I. De la division chimique des Terres & des Pierres, proposce par Bucquet

§. II. De la distribution chimique des Terres & des Pierres, suivant Bergman,

\$, III. Claffification chimique des Terres & des Pierres, par M. Kirwan, 363 CHAP. IV. De l'analyse chimique des Terres & des Pierres.

### SECONDE SECTION.

### SUBSTANCES SALINES, 382

CHAP. I. Des fubfiances salines en général, de leurs caractères, de leur nature. E de leur classification, ibid,

 I. De la tendance à la combinaison, confidérée comme caractère des substances salines,

§. II. De la faveur confidérée comme ca., raffère des substances salines. 386

|          | I A B L E.                     | xxiM          |
|----------|--------------------------------|---------------|
| 5.       | III. De la dissolubilité con   | fidérée com-  |
|          | me caradire des matie          | res falines . |
| 100      |                                | pag. 393      |
| 5.       | IV. De l'incombustibilité con  | nsidérée com  |
| 7        | me caractère des fubstan       | ces Calines . |
|          | (1) (1)                        |               |
| - S.     | V. De la nature & de la        | composition   |
| 200      | des matières falines en gé     | néral 169     |
| 5.       | VI. De la distribution ou      | de la divis   |
|          | sion méthodique des mat        | ideas Calinas |
|          | minérales,                     |               |
| CHAP.    | II. Des trois substances salin | 401           |
|          | with judgemees juic            |               |
|          | Baryse,                        | 402           |
|          | Magnésie,                      | 404           |
|          | Chaux                          | 400           |
| CHAP. I  | II. Sels alkalis               | 413           |
|          | Potaffe.                       | 421           |
| 10       | Soude,                         | 422           |
|          | Ammoniaque                     | 427           |
| CHAP I   | V. Acides.                     | 430           |
| Otthey A |                                | 437           |
| -        | Acide carbonique               | 438           |
|          | Acide muriatique               | 452           |
| 1.23     | Acide fluorique,               | 462           |
| 100      |                                | 467           |
|          | July muline i                  | 487           |
|          | Acide boracique,               | 500           |
|          |                                |               |

| TOME SECOND.                                     |
|--------------------------------------------------|
| CHAP. V, Sels secondaires ou neutres, pag.       |
| Sels neutres parfaits ou à base d'ai             |
| kalis fixes,                                     |
| CHAP. VI. Sels neutres imparfaits , à base d'am  |
| moniaque, ou Sels ammoniacaux                    |
| 92                                               |
| CHAP. VII. Sels neutres calcaires, 11            |
| CHAP. VIII. Sels neutres à base de magnésie      |
| ou Sels magnésiens, 178                          |
| CHAP, IX. Sels neutres argileux ou alumineux     |
| 208                                              |
| CHAP. X. Sels neutres barytiques, ou à bass      |
| de Baryte, 231                                   |
| CHAP, XI, Récapitulation sur sous les Sels mi-   |
| néraux comparés entreux, 246                     |
| CHAP. XII. Examen de quelques propriétés gé-     |
| nérales des Sels, particulièrement               |
| de leur cristallisation, de leur fusi-           |
| bilité, de l'efflorescence ou la dé-             |
| liquescence, de leur dissolubilité               |
| &c. 260                                          |
| CHAP. XIII. Des attradions éledives qui ont lieu |
| entre les diverses matières Colines              |

# TROISIEME SECTION.

# DE LA MINÉRALOGIE.

| CORPS | COMBUS | TIBLES, | pag. 301 |
|-------|--------|---------|----------|
|-------|--------|---------|----------|

| CORPS COMBUSTIBLE                  | 3, pag. 301     |
|------------------------------------|-----------------|
| CHAP. I. Des Corps combustible     | s en général,   |
|                                    | ibid.           |
| CHAP. II. Diamant,                 | 309             |
| CHAP. III. Gaz hydrogene,          | 322             |
| CHAP. IV. Soufre,                  | 333             |
| CHAP. V. Substances métalliques es | général, 375    |
| 5. I. Des propriétés physique      | es des fubstan- |
| ces métalliques,                   | 376             |
| 5. II. Histoire naturelle des      | substances mé-  |
| talliques,                         | 382             |
| 5. III. De l'art d'effayer les     | mines, ou de    |
| la Docimafie,                      | . 387           |
| §, IV. De l'art d'extraire         | & de purifier   |
| en grand les métaux,               | ou de la Mé-    |
| tallurgie,                         | 391             |
| 5. V. Des propriétés chimiq        | ues des subs-   |
| tances métalliques,                | 395             |
| 5. VI. Distinction méthodique      | e des substan-  |
| ces métalliques,                   | 413             |
| CHAP. VI. De l'Arfenic & de        | l'acide arseni- |
| que,                               | 415             |
| CHAP. VII. Du Molybdene & a        |                 |
| lybdique,                          | 433             |

| CHAP. VIII. Du Tungstène & de l'acie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | le tunsti- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| que,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pag. 441   |
| CHAP. IX. Du Cobalt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 451        |
| CHAP, X. Du Bismuth ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 462        |
| CHAP. XI. Du Nickel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 473        |
| CHAP. XII. Du Manganese;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 484        |
| The state of the s |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.         |
| TOME TROISIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 E.       |
| CHAP. XIII. De l'Antimoine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T.         |
| CHAP. XIV. Du Zinc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39         |
| CHAP. XV. Du Mercure,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69         |
| CHAP. XVI. De l'Etain ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136        |
| CHAP. XVII. Du Plomb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171        |
| CHAP. XVIII. Du Fer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202        |
| CHAP. XIX. Du Cuivre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 307        |
| CHAP. XX. De l'Argent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 342        |
| CHAP. XXI. De l'Or,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375        |
| CHAP. XXII. Du Platine;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406        |
| CHAP. XXIII. Des Bitumes en général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |
| CHAP. XXIV. Du Succin & de l'acid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| que,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440        |
| CHAP. XXV. De l'Asphalie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 452        |
| CHAP. XXVI. Du Jayet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 455        |
| CHAP. XXVII. Du Charbon de terre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| CHAP. XXVIII. Du Pétrole,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 463        |

TABLE.

XXV

# TOME QUATRIEME.

### TROISIEME PARTIE.

| REGNE PÉGÉTAL,                                     |
|----------------------------------------------------|
| CHAP. I. De la structure des Végétaux, pag. 1      |
| CHAP. II. De la Physique des Végétaux, 8           |
| CHAP. III. Des Sucs & des Extraits, 18             |
| CHAP. IV. Des Sels effentiels des Végétaux en      |
| général ; & de ceux qui sont analogues             |
| aux Sels minéraux en particulier, 26               |
| CHAP. V. Du second genre des Sels essentiels ou    |
| des acides purs des Végétaux, 30                   |
| S. I. De l'acide citrique, ibid.                   |
| S. II. De l'acide gallique, 37                     |
| 5. III. De l'acide malique, 42                     |
| 5. IV. De l'acide benzoïque, 45                    |
| CHAP. VI. Des acides végétaux en partie fau-       |
| rés de potasse, & de ges mêmes aci-                |
| des purs, 52                                       |
| 5. I. De l'acidule tartareux ou du tartre,         |
| & de l'acide tartareux pur, 53                     |
| . S. II. De l'acidule oxalique ou fel d'ofeille du |
|                                                    |

commerce, et de l'acide oxalique pus, 79 CHAP. VII. Des Acides végétaux formés par l'acide du feu, & par celle de l'acide nitrique, 92

5. I, De l'Acide pyro-sartareux, 93

| xxviij         | TABLE.                                  |               |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 5.             | II. De l'Acide pyro-muqueux , pag       | e 96          |
|                | III. De l'Acide pyro-ligneux ,          | 99            |
|                | IV. Des Acides végétaux formés          | par           |
|                | l'acide nitrique,                       | 102           |
| CHAP.          | VIII. De la Matière fucrée, des C       | iom-          |
|                | mes & des Mucilages,                    | 106           |
| Снар.          | IX. Des Huiles fixes ou retirées        | par           |
| -              | l'expression,                           | 116           |
| CHAP.          | X. Des Huiles volatiles,                | 129           |
|                | XI. Du Principe camphré,                | 133           |
|                | XII. De l'Arome ou Esprit redeur,       | 139           |
|                | XIII. Des Sucs résineux en généra       |               |
|                | des Baumes en général,                  | 147           |
| <b>С</b> н ар. | . XIV. Des Résines,                     | 150           |
|                | XV. Des Gommes résines,                 | 157           |
| CHAP.          | XVI. De la Fécule pure,                 | 168           |
| ÇAAP.          | XVII. De la Farine de froment           | & de          |
|                | l'Amidon ,                              | 175           |
| 5              | . I. De la partie glutineuse du froment | , 17 <b>7</b> |
| 5              | . II. de l'Amidon du froment,           | 182           |
| 5              | . III. De la partie extractive muques   | ise de        |
|                | la farine,                              | 184           |
| Снар           | . XVIII. Des Matières colorantes        | végé-         |
|                | tales, & de la Teinture,                | 186           |
| Снар           | . XIX. De l'analyse des Plantes         | ì feu         |
|                | nud,                                    | 195           |
| Сна            | . XX. Du Charbon ,                      | 204           |
| CHAR           | . XXI. Des Sels fixes & des Terre       | s des         |

végétaux .

| CHAP. XXII. Des Fermentations en général, &   |
|-----------------------------------------------|
| de la Fermentation spiritueuse                |
| en particulier, page 220                      |
| CHAP. XXIII. Du produit de la Fermentation    |
| Spiritueuse, ou de l'Alcohol, 234             |
| CHAP. XXIV. De la Fermentation acéteuse, &    |
| des Acides acéteux & acétique,                |
| 266                                           |
| CHAP. XXV. De la Fermentation putride des     |
| Vegetaux, 289                                 |
|                                               |
|                                               |
| QUATRIÈME PARTIE.                             |
| REGNE ANIMAL.                                 |
|                                               |
| CHAP. I. De l'analyse chimique des Substances |
| animales en général, 295                      |
| CHAP. II. Du Sang , 10 (3 ng 305              |
| Chap. III. Du Lait,                           |
| CHAP. IV. De la Graiffe, 336                  |
| CHAP. V. De la Bile & des Calculs biliai-     |
| res, 346                                      |
| CHAP. VI. De la Salive, du Sue pancréatique   |
| & du Suc gustrique, 11/ 357                   |
| CHAR: VII. Des Humeurs ou Matières anima-     |
| les qui n'ont point encore été exa-           |
| minées, telles que la fueur, le               |
| mucus nafal, le cérumen, les lar-             |

| XXX       | Y W R T É.                   |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
|           | mes, la chassie, la lique    | ur sémis  |
|           | nale & les excrémens,        | age 362   |
| CHAP. V   | III. De l'Urine,             | 367       |
|           | L. Du Phosphate ammonia      | cal, du   |
| , 1       | Phosphate de foude, & a      |           |
|           | de la vessie ou Acide lithie |           |
| CHAP. X.  | Du Phosphore de Kunckel,     |           |
| CHAP. XI  | . De l'Acide phosphorique, & | de l'A-   |
|           | cide phosphoreux             |           |
|           | I. Des Parties motles & blan |           |
|           | animaux, & de leurs musa     |           |
| CHAP. XI  | III. Des Os des Animaux,     |           |
|           | V. Des diverfes Substances u |           |
|           | Médecine & aux Aris,         | qu'on re- |
|           | tire des Quadrupedes,        |           |
| 1 1976    | cés, des Oifeaux & d         |           |
|           | font.                        | 439       |
| 6. I.     | Du Castoreum,                | 441       |
| C' 6. II. | . Du Musc,                   | 443       |
| 6. III.   | . De la Corne de Cerf        | 414       |
|           | 1. Du Blanc de baleine,      | 446       |
|           | De l'Ambre gris,             | 449       |
|           | Des œufs des oiseaux,        | 454       |
|           | II. De la Colle de Poisson , | 456       |
|           | III. De la Tortue, des Greno |           |
|           | des Viperes,                 | 457       |
|           | Des Cantharides              | 459       |
|           | Des Fourmis & de l'Acide fe  |           |
| ••        |                              | 460       |
|           |                              | -         |

| TABLÉ.                                   | xxx    |
|------------------------------------------|--------|
| \$. XI. Des Cloportes , page             | 463    |
| S. XII. Du Miel & de la Cire,            | 465    |
| 5. XIII. Des Vers-à-foie , de l'Acide    | bom-   |
| bique & de la Soie,                      | 468    |
| 5. XIV. De la Résine Lacque,             | 469    |
| S. XV. Du Chermes,                       | 470    |
| 5. XVI. De la Cochenille,                | 471    |
| 5. XVII. Des Pierres d'Ecrevisses,       | 472    |
| S. XVIII Du Corail,                      | 474    |
| 5. XIX. De la vraie Coralline ,          | ibid.  |
| CHAP. XV. Réfultat de l'analyse des Subs | lances |
| animales; comparaison de ces             | Subf-  |
| tances avec les matières végétale        | 5,475  |
| CHAP. XVI. De la putréfaction des Subj   | lances |
| animales,                                | 482    |
|                                          |        |

### TOME CINQUIÈME.

De la Classification méthodique & de la Phy-Sique des Animaux , page t

### SECTION L

Esquisse des Methodes d'Histoire naturelle des Animaux .

### SECTION IL

Des fonctions des Animaux, considérées depuis l'Homme jufqu'au Polype,

| AAAII                                          |
|------------------------------------------------|
| SUPPLÉMENT AU REGNE MINÉRAL.                   |
| De la nature des Eaux minérales , & de leur    |
| analyse, 64                                    |
| 5. L. Définition & histoire des Eaux mi-       |
| nérales, ibid.                                 |
| 6. II. Principes contenus dans les Eaux        |
| minérales, 68                                  |
| 5. III. Diverses classes des Eaux miné-        |
| ralės, 73                                      |
| 6. IV. Examen des eaux minérales , d'a-        |
| près leurs propriétés physiques, 82            |
| S. V. Examen des Eaux minérales par les        |
| réadifs . 84                                   |
| 5. VI. Examen des Eaux minérales par           |
| la distillation, 118                           |
| 5. VII. Examen des Eaux minérales par          |
| H Comporation, 121                             |
| 5. VIII. Des Eaux minérales Artificiel-        |
| les, 131                                       |
| Discours sur les principes & l'ensemble de la  |
| Chimie moderne,                                |
| Explication du Tableau de Nomenclature, 193    |
| Averiffement fur les deux Synonymies , 213     |
| Synonymie ancienne & nouvelle, par ordre al    |
| phabétique, 218                                |
| Didionnaire pour la nouvelle Nomenclature chi- |
| o mique. 254                                   |
| Fin de la Table.                               |

ÉLÉMENS



# ÉLÉMENS D'HISTOIRE NATURELLE

# DE CHIMIE.



PREMIÈRE PARTIE,

GÉNÉRALITÉS ET INTRODUCTION

## CHAPITRE PREMIER.

Définition de la Chimie, ses moyens, ses utilités, &c.

Lous les chimisles ne sont pas parfaitement d'accord entr'eux, fur la manière dont on doit définir la chimie ; Boerhaave, dans ses Elémens, semble l'avoir rangée parmi les arts, on plutôt Tome I.

il n'en a défini que la pratique. La chimie, fuivant Macquer, est une science dont l'objet est de reconnoître la nature & les propriétés de tous les corps par leurs analyses & leurs combinaisons; cette définition est sans contredit la meilleure que l'on ait encore donnée. Cependant comme ces deux moyens de la chimie, l'analyse & la combinaison, ne peuvent pas toujours être employés avec le même fuccès dans l'examen de beaucoup de corps naturels, ne feroit-il pas mieux de n'en pas faire mention, en définissant cette science? Le chimiste ne peut s'élever à la connoissance des propriétés des corps, qu'en les présentant en contact les uns aux autres; & comme tout ce qu'il peut savoir ne confiste que dans le rapport de la manière d'agir des substances naturelles entr'elles, nous croyons devoir adopter la définition suivante. La chimie est une science qui nous apprend à connoître l'action intime & réciproque de tous les corps de la nature, les uns fur les autres. Les faits que nous allons présenter, éclairciront cette définition. Pour exposer clairement & avec ordre l'étendue de cette science, nous dévons considérer l'objet dont elle s'occupe, les moyens qu'elle emploie, la fin qu'elle se propose, & les ayantages qu'on en retire.

# §. I. De l'objet, des moyens. de la fin de la Chimie.

L'objet de la chimie comprend tous les corps qui composent notre globe, soit ceux qu'il renferme dans son sein, ou ceux qu'il offre à sa surface; elle est donc aussi vaste que l'histoire naturelle, & elle ne reconnoîr que les mêmes bornes.

L'analyse ou la décomposition, la synthèse ou la combinaison, sont les deux moyens que la chimie met en ulage pour parvenir à son but. La première n'est autre chose que la séparation, de deux corps, dont l'union formoit un composé; le cinnabre, par exemple, est composé de soufre & de mercure; l'art du chimiste parvient à séparer ces deux corps l'un de l'autre, & à faire ainsi l'analyse du cinnabre. On a cru jusqu'à ces derniers tems, & plusieurs personnes croient encore que ce moyen est celui dont la chimie peut tirer le plus d'avantages. Cette opinion a acquis tant de force dans l'esprit des favans, qu'elle a engagé plusieurs d'entr'eux à définir la chimie , la science de l'analyse; rien n'est cependant plus contraire à l'idée exacte que l'on doit avoir de la décomposition. Nous croyons, afin de mettre cette vérité importante

dans tout fon jour, devoir distinguer deux espèces d'analyses, la vraie ou simple, la fausse ou compliquée. Nous appelons analyse vraie, celle par laquelle on obtient les principes d'un corps qu'on décompose, sans qu'ils aient subi d'altération. Le seul caractère auquel on puisse la reconnoître, c'est qu'en unissant les principes qu'elle a fournis, on donne naissance à un composé tout-à-fait semblable à celui qu'on a analyfé; le cinnabre que nous avons déjà cité, va nous fervir d'exemple. Lorfque, par des moyens chimiques, on sépare les deux substances qui forment ce mixte, c'est-à-dire, le soufre & le mercure, on obtient ces deux principes dans leur état de pureté, & tels qu'ils existoient dans le cinnabre, puisqu'en les unissant de nouveau, on forme un être en tout semblable à celui qu'on a d'abord décomposé; cette espèce d'analyse est malheuteusement très-rare. Les chimistes ne font pas affez heureux pour pouvoir l'appliquer à tous les corps qu'ils traitent; puisque, excepté les fels neutres, & quelques autres. corps du règne minéral, toutes les substances végétales & animales ne sont pas susceptibles d'éprouver cette décomposition.

L'analyse fausse ou compliquée est celle par le moyen de laquelle on ne sépare d'un corps que des principes composés qui n'existoient pas

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

tels dans cette composition, & qui, par conféquent, ne peuvent plus, par leur union, reformer le premier composé. Cette espèce de décomposition a lieu pour la plus grande partie des corps que les chimistes analysent; il suffit pour cela qu'il entre plus de deux principes dans leur composition, & que ces principes aient entr'eux quelque tendance à se combiner. Plufieurs minéraux, & toutes les substances végétales & animales, fans en excepter une, ne peuvent être analysées que de cetté manière; c'est ainsi que le sucre mis dans une cornue, donne à la distillation de l'acide; de l'huise & un charbon, que l'on tâcheroit en vain de recombiner pour reproduire cette substance telle qu'elle étoit avant son analyse. Cette sorte de décomposition n'indique point l'état dans lequel se trouvoient les substances unies avant qu'on les ait séparées ; elle ne peut donc fournir que peu de lumières, & l'on doit prême se mésier des résultats qu'elle donne. C'est de-là qu'ont pris naissance tous les reproches que l'on a faits à la chimie; on l'a accufée de désorganiser le tissu des corps dont elle cherche à connoître les principes; nous avouons qu'elle a pendant long-tems mérité ce reproche : mais plus circonspede & plus avancce aujourd'hui, elle refuse sa confiance à la décomposition trompeuse

dont elle avoit autrefois emprunté les fecours, & fait, fans altérer la nature des êtres qu'elle examine, rechercher leurs propriétés, & reconnoitre les principes qui les composent. Elle va encore plus loin; elle apprécie, comme nous le dirons dans l'examen des substances végétales, la réaction des principes les uns sur les auttres, & elle détermine les causes qui modifient, changent & altèrent ainsi ces principes.

La synthèse ou la combinaison qui constitue le fecond moyen de la chimie, n'est autre chose que la réunion de plusieurs principes, dont l'art fait former un composé; c'est le plus puissant des deux, celui sur lequel elle peut le plus compter, & qui lui est sans contredit le plus utile; on pourroit même affürer qu'il n'y a pas une seule opération de chimie dans laquelle il ne se rencontre quelque combinaison, Les chimistes ne nous paroissent pas avoir assez insisté sur cet objet de la dernière importance. En effet, la synthèse étant non-seulement plus fréquente, mais encore plus utile que l'analyse, ce scroit donner une bonne idée de la chimie, que de la présenter comme la science de la combinaison, plutôt que comme la science de l'analyse.

Quoique ces deux moyens s'employent quelquefois féparément, il est cependant plus ordinaire de les trouver réunis; souvent le chimiste ne peut faire une analyse vraie, qu'à l'aide d'une combinaison; les analyses fausses sont toujours dues à de vraies synthèses; enfin, il n'est pas rare que la combinaison elle-même donne lieu à une sorte d'analyse : cette dernière affertion n'est connue que depuis peu de tems. La découverte d'un grand nombre de fluides aériformes, dont on ne soupconnoit pas même autrefois l'existence, nous a appris que, dans beaucoup d'opérations que l'on regardoit auparavant comme de simples combinaisons, il se dégage un être invisible, élastique, qui fort en pétillant, se mêle à l'atmosphère, ou va remplir des vaisseaux dans lesquels nous avons fu lui donner des entraves. La plupart des combinaisons de deux substances que l'on croyoit fimples, offrent cette espèce d'analyse; & nous! aurons de fréquentes occasions d'en fournir des exemples, en parlant des fels neutres.

D'après ce que nous venons de dire sur la fynthèse, il est facile de conclure que tout l'art de la chimie consille à favorifer la réaction intime des corps les uns sur les autres, & à obferver foigneusement les phénomènes qui se passent pendant cette réaction. N'oublions pas de remarquer que les deux moyens dont nous avons parlé, appartiennent à la nature elle-

meme, & que c'est d'elle que le chimiste a appris à les mettre en pratique. Comme ils dépendent d'une force établie entre tous les corps, il suffit à l'artiste de la mettre en état d'agir sur les êtres qu'il veut analyser ou combiner. Ces vérités importantes doivent être bien faises & bien méditées de tous ceux qui veu-lent pénétrer jusques dans les profondeurs de la chimie. Elles forment avec celles que nous exposerons dans les autres chapitres de cette première partie, la base sur laquelle est fondé l'ensemble de cette feience.

Il est fort aisé de concevoir actuellement quelle est la fin de la chimie; ce n'est pas seument de découvrir les principes des corps, puisqu'il est démontré qu'un grand nombre de substances ne peuvent être séparées en plusieurs principes, & font des corps simples, au moins quant à l'état actuel de nos connoissances; mais. comme ces mêmes fubflances, qui ne sont point susceptibles d'analyse, peuvent avoir de l'action sur d'autres corps & former des combinaisons, il est clair que le principal but de la chimie, est de rechercher l'action des corps naturels les uns sur les autres; de connoître l'ordre de leurs compositions, d'apprécier la force avec laquelle ils tendent à s'unir & restent unis les uns aux autres.

#### s. II. Des utilités de la Chimie.

Il faudroit un traité particulier pour préfenter tous les avantages que la fociété retire de cette fcience. La nature de cet ouvrage ne nous permettant pas de fuivre cet objet dans tous fes détails, nous nous contenterons d'en offir les traits principaux, & d'infifter spécialement sur ceux qui ne nous semblent pas avoir été faisis comme ils doivent l'être,

Il y a un si grand nombre d'arts auxquels la chimie est utile, qu'on a cru devoir distinguer tous les arts en général en deux grandes classes. La première renferme tous les arts méchaniques fondés sur des principes géométriques. La seconde comprend tous les arts dont les manipulations dépendent de la chimie, & qui méritent eux-mêmes le nom d'arts chimiques ; ces derniers font beaucoup plus nombreux que les autres. Comme ils font tous fondés sur des phénomènes chimiques, il est facile de concevoir que la chimie doit guider la marche des pratiques qu'on y emploie, & qu'elle peut par des découvertes en simplifier les procédés, en affurer la réuffite. & même en étendre les limites. Tels sont 10. les arts du briquetier, du tuilier, du potier de terre, du fayancier & de la porcelaine, qui confident tous à préparer différentes espèces d'argile, & à les amener par la cuisson au degré de dureté que l'on desire dans. chacune d'elles. 2°. Celui du verrier, dont le but est d'unir une terre vitrifiable avec une substance saline. & de donner naissance à un être nouveau, dur, transparent & presque inattaquable à l'air; art merveilleux, dont la découverte a rendu les fervices les plus grands aux hommes, 3°. Les arts d'extraire les métaux, de les fondre, de les purifier, de les allier les uns aux autres, doivent auffi à la chimie leur naiffance & leurs progrès; elle leur fournit tous. les jours de nouvelles lumières. 4°. Le règne végétal comprend un grand nombre d'arts qui font, ainsi que les précédens, sous le domaine de la chimie : tous ceux qui s'occupent à convertir les fucs fucrés ou les corps farineux en liqueurs vineuses, à extraire de ces liqueurs l'esprit ardent qu'elles contiennent, à le séparer de l'eau avec laquelle il passe d'abord combiné : l'art d'unir cet esprit ardent avec la partie aromatique des plantes; celui d'extraire des végétaux des parties colorantes, & de les appliquer ensuite aux différentes étoffes ; enfin , ceux de changer le vin en vinaigre, d'allier ce dernier avec différentes substances ; de retirer des grains & de plusieurs parties végétales la matière pré-

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. II

cieuse destince à sormer le pain, celui de faire passer la farine de l'état de corps see & insipide à l'état d'une substance légère, dissoluble & douée d'une saveur agréable; tous ces arts & un grand nombre d'autres, que les bornes que nous nous sommes prescrites, ne nous permetent point de traiter en détail, sont entièrement du ressort de la chimie, & lui doivent, sinoa leur naissance, au moins leur persection.

Elle n'a pas moins de droits pour revendiquer tous ceux qui ont pour objet les matières animales. Comme l'art utile & trop peu examiné du cuismier, dont le vrai but est moins de flatter le palais, & de varier les formes & les faveurs des mets pour satisfaire le caprice, que de rendre les alimens de facile digeftion, en développant leur saveur par la cuisson ou par les affaifonnemens les plus doux & les moins recherchés. Ceux du mégissier, du tanneur, du corroyeur, du chapelier, rentrent dans la même classe. Mais un des arts les plus importans, qui tient le milieu entre les arts proprement dits & les sciences, & auquel la chimie est fingulièrement utile, c'est la pharmacie; le pharmacien a besoin de connoissances chimiques très-étendues pour favoir à quelles altérations les matières qu'il emploie sont exposées, pour les prévenir & les corriger, pour découvrir les changemens qu'éprouvent les médicamens composés, enfin pour être instruit des combinations & des décompositions qui arrivent dans le médange des drogues simples nécessaires aux différentes préparations qu'il fait à chaque inslant. Tout homme impartial, en résséchissant sur cet objet, ne pourra disconvenir que, pour remplir avec distinction son état, le pharmacien, après l'étude de l'histoire naturelle nécessaire à la matière médicale, doit se livrer à la chimie. Ce n'est qu'ainsi que cet art peut être réduit en principes, & rendre aux hommes les services qui lui ont depuis long-tems fait accorder un rang honorable dans la société.

Il fuffit de jetter un coup-d'œil fur les sciences, pour sentir combien la chimie peut leur être utile. L'histoire naturelle est une de celles qui en retirent le plus d'avantages; les caractères que les premiers naturalistes ont employés pour reconnoître les minéraux, n'étoient pris que de leurs propriétés physiques, comme la couleur, la forme, la constitance, &c. mais ces propriétés étant très-sujettes à varier, les corps dont les anciens philosophes ont parlé, ne sont les anciens philosophes ont parlé, ne sont est permiers naturalistes, sont presqu'entièrement perdus; les modernes se sont apperçus que pour obvier à cet inconvénient très-musible.

de chercher la vérité à travers les erreurs & les incertitudes dont elle n'est malheureusement

que trop enveloppée. Rien n'est donc mieux démontré que l'utilité de la chimie en histoire naturelle; elle feule pourra diffiper aux yeux de la postérité, l'obscurité que les simples descriptions phyliques avoient mile julqu'à nos jours dans cette science. Les chimistes ne doivent surrout point perdre de vue la juste observation de M. Daubenton, qui les avertit de décrire avec foin les échantillons sur lesquels ils font leurs recherches, afin d'être entendus de tous les naturalistes, & d'éviter la confusion qui, suivant le rapport de ce célèbre professeur, est répandue dans le travail de plusieurs chimistes modernes. Nous n'avons trouve d'autres moyens de nous foustraire à cette erreur, que celui de lier intimément ces deux sciences dans nos lecons, & d'affocier les connoissances fournies par les naturalistes à celles que l'expérience chimique ne cesse de produire chaque jour.

Il n'est pas aussi bien démontré pour tout le monde que la chimie soit utile à la médecine; les erreurs dans lesquelles se sont laissés emporter les médecins chimistes du dernier siècle, l'espèce d'indissérence que les praticiens semblent avoir pour cette feience, on fait naître dans beaucoup d'esprits une idée désavantageuse que le tems seul pourra détruire. Cependant sans se laisser prévenir à la légère, ne seroi-eil pas beau-

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

coup plus fage de ne pas prendre de parti. & d'examiner avec impartialité, d'une part, la cause des erreurs commises par les chimistes, & de l'autre, les moyens de s'en garantir & de rendre à la chimie ce qu'on lui a trop tôt enlevé. Si l'enthousiasme des premiers médecins cultivateurs de la chimie les a égarés, on ne peut rien en conclure pour le tems actuel ; l'exactitude que les modernes ont mife dans les sciences de fait, doit ôter toutes les craintes qu'on pourroit avoir, si la chimie étoit encore dans les ténèbres qui l'environnoient il y a un siècle. En la contenant dans de justes bornes. & en l'employant avec retenue, on ne peut s'empêcher de croire qu'elle sera d'une très-grande utilité pour la médecine. Après cet aveu de l'égarement des chimistes, voyons pour achever la justification de la chimie, quels avantages chacune des parties de la médecine doit en attendre. Distinguons d'abord les deux grandes branches de cette vaste science, qui semble mettre toutes les autres à contribution, la théorie & la pratique; mais fans les écarter l'une de l'autre, comme quelques savans l'ont voulu faire. L'étude de la médecine doit nécessairement commencer par l'histoire anatomique de l'homme & des animaux. L'anatomie ne peut faisir que les solides; cependant les physiologistes savent

que la plus grande partie du corps des animaix est formée de fluides, & que c'est leur mouvement qui entretient la vie; si donc on se bornoit à rechercher la structure des viscères, sans étudier la nature & les propriétés des liquides, on ne connoîtroit qu'une partie de l'économie vivante. C'est à la chimie à nous apprendre quelles sont les qualités des fluides; elle seulepeut nous éclairer sur leur composition & sur les changemens qu'ils subiffent par le travail de la vie ; on ne peut se passer de cette science pour faisir le vrai mécanisme des fonctions animales, pour découvrir le caractère des sucs séparés par tels ou tels viscères, pour rechercher les altérations qu'ils éprouvent par leur repos dans les réfervoirs où ils sont amassés; pour concevoir les changemens qui leur arrivent par le mouvement, la chaleur, leur mêlange avec d'autres fluides, &c. Ces connoissances une fois acquises sur la composition des liqueurs animales, il faut multiplier les recherches dans les différens âges, les fexes, les tempéramens, les climats & les saisons, les poursuivre jusque dans les différentes classes d'animaux, & établir ces points de comparaison si utiles dans les sciences, & qui servent à en reculer les limites.

Ce n'est pas assez d'étudier les propriétés chimiques des liqueurs animales dans l'état de santé;

#### D'HIST. NATE ET DE CHIMIE.

17

il faut encore étendre cette étude dans celui de maladie déterminer le genre d'altération qu'elles éprouvent dans tel ou tel cas : trouver quelle est la partie des humeurs qui domine dans telle ou telle disposition, dans l'inflammatoire, la putride, dans les différentes cachexies, la scorbutique, la scrophuleuse: connoître les substances. falines que la maladie a développées; analyfer les fucs, épanchés dans les cavités; de pareils travaux serviront sans doute à augmenter les connoissances des médecins sur Phistoire de la pathologie. Nous croyons même devoir étendre plus loin encore ces idées fur l'étude des propriétés chimiques des parties animales. Nous pensons qu'on doit examiner chimiquement les folides. foit dans l'état fain, foit dans l'état malade, rechercher par la comparaison de leurs propriétés à quel fluide ils doivent leur naissance, & ce point une fois trouvé deviner, pour ainfidire. dans les dispositions morbifiques, quel doit être, le solide lésé, ou le fluide altéré; cette affertion. que nous ne faisons qu'énoncer ici, fera discutée dans les chapitres qui traiteront des matières animales

Si la théorie de la médecine doit attendre des fecours de la chimie, comme on ne peut, en douter d'après ce que nous venons de dire, la pratique de cette science doit aussi être, éclai-

rée par son flambeau, puisque ces deux branches marchent toujours du même pas, & que l'avancement de l'une est nécessairement suivi de celui de l'autre. Auffi nous fera-t-il facile de démontrer les avantages que la pratique peut retirer de la chimie. En effet, pour commencer par l'hygiene ou l'art de conserver la santé. n'est-il pas aisé de faire voir que le choix des alimens & celui de l'air ne peut être dirigé fûrement que d'après des connoissances chimiques exactes fur les substances nutritives & le fluide atmosphérique? C'est à elle seule à nous apprendre la quantité de matière nourricière contenue dans les alimens dont nous faisons usage : l'état dans lequel se trouve cette matière ; la nature des fubilances diverfes auxquelles elle peut être combinée; les moyens de l'extraire; de la purifier, de la préparer convenablement pour les différens estomacs, de lui donner les degrés d'atténuation appropriés à chaque conftimion de ce viscère. C'est à elle à nous éclairer fur la qualité des fluides qui nous fervent de boisson; sur les propriétés que doit avoir l'eau pour être potable, sur les moyens de reconnoître sa pureté ou les principes qui l'altèrent. & fur-tout fur l'art de l'amener au degré de salubrité nécessaire pour qu'elle puisse être bue fans nuire à l'économie animale : fur les prin-

## D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

cipes des liqueurs fermentées, fur la quantité diverfe de ces principes contenus dans les différens vins ; fur les procédés propres à en connoître les mauvailes qualités. Enfin, c'est elle qui peut seule instruire le médecin sur les propriétés de l'air que nous respirons ; sur les changemens qu'il est sus les changemens qu'il est sur les changemens qu'il est sur les corps étrangers qui peuvent être contenus dans l'atmosphère, & en algérer la pureté. Elle lui fommit les moyens précienx de corriger l'air & de le rentre respirable ; moyens que les découvertes modernes ont multipliés, & auxquels elles ont affuré une efficacité constante, comme on le verra dans l'histoire de l'air.

Le médecin ne doit employer les médicamens que lorfqu'il en connoît; autant gu'il est en lui, la nature; il faut donc qu'il ait encore recours à la chimie. Cette vérité a été si bien sent en ce tens, que les auteurs de matière médicale se sont tems, que les auteurs de matière médicale se sont classer les diubstances médicamenteuses. L'observation de tous les siècles a appris aux médecins qu'il y a un rapport intime entre la saveur des corps & leut manière d'agir sur l'économic animale, de sorte que l'on peut juger, sans erreur, les propriétés médicinales d'une substance d'après sa saveur, C'est ainsi que les amers sont stomachis-

ques, les substances fades adoucissantes & relachantes, les douces & fucrées nutritives, les matières âcres, actives, pénétrantes & incifives. Or comme la faveur est une véritable propriété chimique & comme elle dépend entièrement de la tendance à la combinaison, ainsi que nous! le démontrerons ailleurs, la chimie éclaire beaucoup l'administration des médicamens. Il ne faut cependant pas croire avec les médecins chimiftes du dernier siècle, que l'estomac ressemble à un vaisseau dans lequel les opérations se passent comme dans un laboratoire e les viscères sone doués d'une sensibilité & d'un mouvement particulier qui modifient la nature & l'action des remèdes, & la fagessede l'observation doit régler la marche de l'esprit, d'un médecin prudent, & l'empêcher de se livrer à des hypothèses ridicules. On ne peut disconvenir qu'il est des cas où les médicamens agissent dans les premières voies par leurs propriétés chimiques ; c'est alors que le médecin doit être chimille. & se conduire d'après les lumières de cette science. Une longue expérience a prouvé que dans les maladies des enfans, l'estomac & les intestins font enduits d'une matière visqueuse, tenace & manifestement acide. Les absorbans & quelquefois même les alkalis que l'on administre dans cette circonflance, détruisent cet acide en fe

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

27

combinant avec lui, & forment un fel neutre qui devient purgatif, & qui évacue les mauvais levains en stimulant les intestins. Toures les maladies qui sont accompagnées d'un amas de matières quelconques dans les premières voies; exigent nécessairement des connoissances chimiques dans les médecins, puisqu'il est hors de doute que certaines substances ont plus d'action les unes que les autres fur chacune de ces matières, comme les acides fur la faburre putride les diffolutions falines fur les matières épaiffes & glaireufes. Mais le plus grand avantage que le praticien puisse retirer de la chimie , c'est fans doute dans ees cas malheureux, où ; par une méprife affreuse , l'estomac a recui des substances corrolives qui peuvent caufer la mort en attaquant le tiffu des viscères, & en désorganifant les fibres qui les composent. C'est alors que la chimie prête des secours prompts & utiles à la médecine en lui fournissant des substances capables de changer la nature du poison, de le décomposer ; & d'en arrêter sur-le-champ les effets funestes. L'ouvrage de Navier, célèbre médecin chimille de Châlons, offre des moyens efficaces de remédier furement aux empoisonnemens causes par l'arsenie, le sublimé corrolif , le verd de-gris & les préparations de plomb. Malgré les déclamations de quelques médecins qui semblent vouloir rejetter toute application des autres sciences à la pratique fon travail mérite la reconnoissance de la postérité. Non-feulement la chimie peut fournir des armes contre les poisons tirés du règne minéral, il v a tout lieu d'espérer que des recherches suivies avec soin sur la nature des poisons végétaux & animaux, feront découvrir des matieres capables de les dénaturer & d'en prévenir l'action délétère. L'opinin & toutes les substances narcotiques végétales ; les fues acres & caustiques, comme ceux de tithymale, de l'euphorbe, les plantes vireufes, les champignons fur-tout méritent des travaux particuliers de la part du chimifie, pour rechercher des fubitaisces propres à en combattre l'action dangereufe. Il ne fera pas moins utile de les ctendre fur les poisons animaux. Déjà l'on connoît l'acide des fourmis d'après les expériences de Margraf & de M. l'abbé Fontana. M. Thouvenel a découvert plufieurs matières âcres dans les cantharides; Mead à travaillé fur le venin de la vipère; M. l'abbé Fontana a entrepris des recherches suivies sur la même matière, & il a découvert que la pierre à cautère introduite promptement dans la morfure faite par ce repile dénature le poison que cet animal y verse, & en détruit les funéfles effets.

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 23

Quand la chimie ne pourroit prétendre à proeurer tous ces avantages à la médecine, au moins cette dernière lui devra-t-elle toujours la reconnoissance pour les médicamens utiles qu'elle lui a fournis : elle n'oubliera fans doute jamais qu'elle lui doit le tartre stibié, ce remède héroique dont l'ulage est aujourd'hui si répandu & si împortant, ainsi que toutes les préparations mercurielles, antimoniales & martiales, qu'elle emploie fi frequemment & avec tant de fucces; de pareils bienfaits ne doivent jamais fortir de la memoire des médecins, & ils doivent les engager à donner leurs encouragemens aux favans qui se livrent à la chimie, dans le dessein d'être utiles à la médecine. Quant à nous, adonnes par gout autant que par état, à l'érude de l'une & de l'autre de ces sciences, notre but est de contribuer avec zèle, & autant que nos forces nous le permettront, à leur avancement. Les déclamations de tous ceux qui s'efforcent de prouver que la chimie qu'ils ne connoissent que très-mal, ne peur être mile à la médecine, ne nous arrêteront pas. Nous nous dévouons à la chimie animale, & nous suivrons avec ardeur les travaux déjà si bien commencés par les savans chimiftes qui nous ont précédés dans cette parrière unile.

Pour terminer ce que nous nous proposions

de dire sur l'usage de la chimie en médecine , il ne nous reste plus qu'à indiquer la nécessité des connoissances chimiques pour rédiger-les formules des médicamens composés , que les médecins font préparer par les apothicaires. Il arrive tous les jours que des personnes qui n'ont aucune connoissance de chimie, commettent des erreurs grofficres dans la prescription des formules extemporanées, mélent, par exemple, les unes avec les autres des substances qui ne neuvent s'unir ou qui se décomposent mutuellement. Dans ce dernier cas, le médicament ne peut point avoir l'effet que le médecin s'en promettoit, Pour éviter ces erreurs qui peuvent. quelquefois devenir très-préjudiciables aux malades, il n'y a d'autre ressource que d'avoir récours aux lumières de la chimie. Elle apprend à unir ensemble des médicamens susceptibles de se combiner sans décomposition; elle règle & détermine les procédés nécessaires pour préparer les remèdes composés dans lesquels le medecin fait entrer diverses substances de nature différente; elle est enfin le seul guide de toutes les préparations magistrales. Sans elle le médecin risque de faire beaucoup de fautes qui quand elles ne servient pas de grande consequence pour la pratique, l'exposeroient aumoins à être jugé désayorablement par le pharmacien,

auquel la pratique de son art apprend nécessairement les règles qu'on doit suivre pour la préparation des rémèdes magistraux.

L'unilité dont la chimie est dans les aus, la ressemblance entre ses procédés & les manipulations des artifles l'ont souvent fait confondre 2 foit avec l'alchimie, foit avec la pharmacie; il n'y a que des personnes peu instruites qui puisfent ainsi rapprocher des objets fort éloignés & aux yeux de qui le chimiste n'est qu'un sous fleur fans ceffe occupé follement à la recherche de la pierre philosophale. Ceux qui veulent prendre la plus légère idée de la chimie & de fes trayaux, sentiront bien vite la grande diftance qu'il y a entre les prétentions folles de l'alchimiste & le but sage du chimiste, & surtout entre la marche régulière & suivie que ce dernier observe dans ses recherches, & les procedes irreguliers & inutiles que l'alchimifle met en usage. L'erreur dans laquelle sont la plupart des gens du monde qui regardent la chimie comme l'art de préparers des drogues est plus pardonnable; en effer, elle ne confond pas les chimistes avec des hommes ignorans & inutiles, comme ceux qui travaillent au grand œuyre, & qui comme le dit fort ingénieusement M. Macquer, ne sont que les ouvriers d'un métier qui n'existe point; mais elle les associe à des

artifles utiles & respectables, dont les travaux font nécessaires à la société. Cependant la pharmacie n'étant qu'une partie de la chimie ou un ait chimique, c'est avoir une idée très-ressercé de cette selence, que de ne la vôir que préparant ou inventant des remèdes; ce dernier art ne fait qu'une partie de la chimie, elle l'éclaire comme tous les autres arts chimiques; mais plus grande & plus valle, elle ne se contente pas d'être utile aux arts, elle étend enfecte les recherches & ses résexions sur l'action réciproque de tous les corps maturels les uns fur les autres, & contribue ainsi aux progrès de la philosophie, en même tens qu'elle tend de grands services à la société.

# CHAPITRE II.

De l'histoire de la Chimie.

I L n'est pas permis d'ignorer les principaux traits de l'histoire d'une science à l'étude de laquelle on destre le lavrer. Cette histoire, en traçant le tableau des saits, six eles époques des découveres, sait eviter les erreurs dans lesquelles sont tombes ceux qui nous ont précèdes, de conduit à la rome qu'il sait tenir pour y saire.

des progrès. Mais comme il feroit peut-être dangereux de s'appefantir fur les détails qui écarteroient de l'objet qu'on se propose nous ne préfenterons ici qu'un court expolè de ce qu'on doit favoir fur cette histoire, fans entrer dans aucune particularité, qu'on trouve d'ailleurs fort au long dans plutieurs ouvrages très-bien faits, & en particulier dans le Traité d'Olaus Borrichius, De oreu & progressu Chimie; l'arsicle Chimie du Dictionnaire Encyclopédique, le Discours qui est à la tête du Traité de Chimie de Senac. l'Histoire de la Philosophie hermétique de l'abbé. Lenglet du Fresnoy, le premier chapitre de la Chimie de Boerhaave, le discours qui précède le Dictionnaire de Chimie de Macquer, &c.

Pour faire connoître en abrégé, & d'une manière méthodique, la marche de l'effort humain dans l'étude de la chimie, & quels, one été les progrès de cette feience; nous partagerons fon hiftoire en fix époques principales.

### PREMIÈRE ÉPOQUE.

Origine de la Chimie chez les Egyptiens; ses progrès chez les Grecs.

L'origine de la chimie est aussi obseure que celle des sciences & des arts en général. On

regarde le patriarche Tubalcain qui vivoit avant le déluge, comme le premier chimifte ; mais il ne favoit travailler que les métaux : il paroie que c'est cet homme que la fable a produit sous le nom de Vulcain.

C'est chez les anciens égyptiens que l'on doic placer la véritable origine de cette science. Le premier homme de cette nation cité confine chimile, est, suivant l'abbé Lenglet du Fremey That ou Athoris ; furnomme Hermes ou Mercure. Il étoit fils de Mezraim on Ogiris & petit fils de Cham. Il devine roi de Thebes. Le second roi d'Egypte, qui éton en mêmetems philosophe, se nominon Siphase; il rivole 800 ans après Athotis, Sel 1900 ans avant Jefus-Christ. Les grecs l'ont filmomme Hermes ou Mercure Trifmegifte : c'est donc le second Mercure. On l'a regardé comme l'inventeur de la phylique; il a écrit quarante deux livres funda philosophie, dont plusions hittoriens nous ont transinis les titres. Aucun d'eux ne paroit traiter spécialement de la chimie, quoique cette science ait été appelée d'après lui philosophie hermétique.

Nous n'avons pas de connoissances plus exactes sur les hommes qui ont cultive la chimie en Egypte; il paroît cependant que cette fejence y avoit fait quelques progrès, puifque les égyptiens possedient un grand nombre d'arts chimiques. & en particulier ceux d'innier les pierres précieuses, de fondre & de travailler les métaux, de peindre sur verre; &c. la chimie de ces anciens peuples à été per lue, comme leurs arts & leus sciences, Les prêtres en faifoient aurant de myslères , & les cachoient sous le voile des hiéroglyptes. Les alchimistes ont cru y trouver des traces de leur art précendu; & le temple que les égyptiens avoient confacré à Vulcain, leur paroit avoir été éleve en l'honneur de l'alchimie.

Les ifraclites apprirent la chimie des égyptiens: Moyle est placé au rang des chimiles, parce qu'il fin diffondre l'idole d'or que ces peuples adoroient. On a cri , & Stahla fair une differtation pour prouver, que c'eft à l'aide, du foie de foufre qu'il a rendu l'or diffoluble dans l'eau; ce procédé firppose des connoiffances chimiques affez éténdues.

Démocrite d'Abdère, qui vivoir environ 500 ans avant Jefus-Chill, voyagea en Egypte, en Chaldée, en Perfe, &c. on affure qu'il puils des connoillances de chimie, dans le premier de ces pays. Quoique né d'un père alles riche pour recevoir chez lui Xeraès & route fa fotte; il revint fort pature dans fa patrie, il y fut reconnu de fon frère Damaffus. Après s'eure retrie



#### ELEMENS

dans un jatdin près des muts d'Abdère, il s'occupa de recherches fair les plantes & fair les pierres précieules. Cicéron affure que pour n'être pas diftrait par les objets extérieurs, Démocrité fe brûla les yeux en les fixant fur les rayons du foleil réfléchis par un vale de cuivre bient poli. Ce fait est cependant nié par Plutarque. Pline faifoit un fi grand, cas de la feience de Démocrite, qu'il la regardoit comme mitacu-

Quelques auteurs rangent encore Cléopatre au nombre des chimiftes, parce qu'elle favoir dissource des perles. Ils affurent que l'art chimique, comau de tous les prêtres égyptiens, a été constamment exercé par ces peuples, jufqu'à ce que Dioclètien edt imaginé, au rappoir de Suidas, de brûler leurs livres de chimie posur les réduire plus facilement.

## SECONDE ÉPOQUE.

Chimie chez les Arabes.

Agrès une fuite d'un grand nombre de fiècles, pendant Jefquels il n'elt pas possible de fuivre les progrès de la chimie au milieu des révolutions arrivées dans les empires, on retrouve des traces de cette science chig les arabes; qui l'ont sultivée avec fucoès.

Pendant la dynastie des Achémides ou Abasfides . les sciences abandonnées depuis longtems, furent remifes en vigueur. Almanzor. fecond calife, fe livra à l'astronomie : Harum Raschid, cinquième calife & contemporain de Charlemagne, fit traduire plufieurs livres grees relatifs à la chimie.

Dans le neuvième fiècle, Gebber de Thus en Chorafan, province de la Perfe, cerivit fur la chimie trois ouvrages, dans lefquels on trouve encore des choses affez bonnes. Son meilleur Traité est intitulé, Summa perfectionis magisterii. Il a écrit affez clairement fur la distillation ; la calcination, la réduction & la diffolution des métaux.

Dans le dixième siècle, Rases, médecin de Phôpital de Bagdad, appliqua le premier la chimie à la médecine : il a donné des receites pharmaceutiques encore estimées.

Dans le onzième fiècle, Avicennes, medecins appliqua comme Rhasès, la chimie à la médecine. Son mérite & ses connoissances l'ont élevé à la charge de grand-visir; mais les débauches auxquelles il s'eft livre, l'ont fait chaffer de cette place. with a many in the art inches

> THE RESERVE WHEN THE WAR with also week la

#### TROISIEME ÉPOQUE.

La Chimie paffe d'Orient en Occident, par les Croisades; regne de l'Alchimie.

L'art de faire de l'or régnoit depuis long tems, suivant les auteurs qui ont écrit son histoire; mais la folie qui lui donna naissance fut portée à fon comble depuis le onzième jusqu'ait scizième siècle. Les faits de chimie trouvés par les égyptiens, recueillis par les grecs & appliqués à la médecine par les arabes, parvinrent chez les quatre peuples qui fe transportèrent dans l'Orient pendant les Croifades, les allemands, les anglois, les françois & les italiens; & bientôt chacune de ces nations fut remplie de chercheurs de pierre philosophale. Comme les travaux immenfes auxquels ils fe font livrés. ont contribué à l'avancement de la chimie, il ell nécessaire de connoître ceux d'entre ces hommes finguliers qui se sont le plus distingués.

Treizième fiècle. Albert-le-Grand, dominicain de Cologne, enfaite de Ratisbonne, s'est acquis la réputation de magicien, & assait un ouvrage rempli de procédés alchimiques.

Roger Baron, né en 1214 près d'Ilcefter dans le comté de Sommerfet, sit ses études à Orfort. Il vint à Paris étudier les mathématiques & la médecine. médecine. On lui attribue plusieurs inventions, dont une seule suffiroit pour l'immortaliser: telles sont la chambre obscure, le télécope, la poudre à canon; il avoit sait un charriot mouvant, une machine pour voler, une tête parlante, &c. Il étoit cordelier; on le surnomma le docteur admirable. L'accustation de magie qui fut portée contre lui, sorça ses confrères à l'emprisonner. Il se retira dans une maison d'Oxford où il travailloit, dit-on, à l'alchimie; Borrichius a vu cette maison, qui portoit encore son nome.

Arnauld de Villeneuve, né en Languedoc en 1245, & mort en 1310, étudia en médecine à Paris pendant 30 ans ; il a commenté l'École de Salerne. Les alchimistes le regardent comme un de leurs grands maîtres. Borrichius a vu en 1664 un de ses descendans alchimiste dans le Languedoc.

Quatorzième fiècle. Raymond Lulle, né à Majorque en 1235, vint à Paris en 1281, s'y, lia avec Arnauld de Villeneuve, dont il devint l'élève. Robert Constantin dit avoir vu un des nobles à la rose, qui ont été frappés avec l'or qu'il a fait dans la tour de Londres, sous le règne d'Edouard V, en 1312 & 1313. Il a écrit des livres sur l'alchimie, dans lesquels on trouve quelques faits sur l'art de préparer les Tome I.

acides ou eaux fortes, & sur les propriétés des métaux.

Quinzième fiècle. Basile Valentin, bénédistin d'Erfort en Allemagne, étoit instruit en médecine & en histoire naturelle. Il a fait un ouvrage sur l'autoine, auquel il a donné le non pompeux de Currus iriumphalis antimonii, & qui a été commenté par Kerkringius. On trouve dans ce livre un grand nombre de préparations antimoniles, qui ont été présentées depuis sous des nons nouveaux, & qui ont eu beaucoup de succès pour la guérison des maiadies.

Isaac les Hellandois, père & fils, personnages peu connus, ont laisse des ouvrages loués par Boerrhaave, & d'après lesquels il parose qu'ils connoissoient les eaux fortes & l'eau

régale.

En général, tous ces nommes ont écrit de la manière la plus obferre & la plus embroula fée fur l'art.chimique, quoiqu'ils connuffent quelques procédés de diffolutions, d'extractions, de purifications, &c. leurs prétentions étoient beaucoup au-deffus de leur favoir, & on ne peut tirer prefque aucun parti de leurs travaux.

## D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

## QUATRIÈME ÉPOQUE.

Médecine universelle; Chimie pharmaceutique; Alchimie combattue; depuis le seizième siècle jusqu'au milieu du dix-septième.

Quoique les alchimistes n'eustent point réussi dans leur folle entreprise, quoique la ruine de leur fortune & de leur réputation eût dû dégoûter ceux qui vouloient s'appliquer à ces recherches, on n'en vit pas moins dans le feizième siècle un nombre prodigieux étayés & soutenus par l'enthonsiasine d'un médecin suisse nommé Paracelle, né près de Zurich en 1493. Cet homme fougueux prétendit qu'il existoit un remède universel; il substitua des médicamens chimiques à ceux de la pharmacie galénique. Il guérit plusieurs maladics auxquelles les remèdes ordinaires n'opposoient que des efforts impuissans, & fur-tout les maux vénériens, avec des préparations mercurielles; il opéra des efpèces de prodiges : mais emporté par ses succès beaucoup au-delà des bornes qu'il auroit dû se prescrire, il brûla publiquement les livres des médécins grecs, & mourut au milieu de fes triomphes dans un cabaret de Salzbourg, agé d'environ 48 ans, après avoir promis presque l'immortalité par l'ulage de ses secrets.

Cette folie, toute extravagante qu'elle étoit, ranima l'ardeur des alchimittes : quelques - uns d'entre ceux qui se flattèrent d'avoir réussi dans la découverte de la médecine univerfelle, se qualifièrent du nouveau titre d'adeptes. Tels furent au commencement du dix - septième fiècle:

1°. Les frères de la Rose-Croix, espèce de fociété formée en Allemagne, dont on ne connut jamais en France que le titre, & dont les membres restèrent ignorés. Ces prétendus frères disoient possèder les secrets de la transmutation. de la science & de la médecine universelle, de la science des choses cachées, &c.

2°. Un cosmopolite, nommé 'Alexandre Sethon ou Sidon, qui fit, dit-on, en Hollande la transmutation devant un certain Haussen. Ce dernier l'a raconté à Vander-Linden, l'aïeul du médecin de ce nom, à qui est due une bibliothèque de médecine.

3°. Un philalète, dont le nom étoit Thomas de Vagan, né en Angleterre en 1612. Il alla en Amérique, où Starkey l'a vu & en a recu de l'or. Boyle étoit en correspondance avec lui. C'est ce même adepte qui, en passant en France. donna de sa poudre de projection à Helvétius. Ce dernier écrivit, d'après cette prétendue merveille, qui n'étoit qu'un escamotage, une

Differtation intitulce , De Vitulo aureo , &c. Cependant les succès que Paracelse avoit obtenus avec les médicamens chimiques, engagèrent quelques médécins à suivre ce nouvel art, & l'on vit bientôt éclore plusieurs ouvrages utiles fur la préparation des médicamens chimiques. Tels font ceux de Crollius, de Schroder, de Zwelfer, de Glaser, de Tackenius, de Lemery, &c. ainsi que les Pharmacopées publices par les principales facultés de médecine;

Glauber, chimiste allemand, rendit aussi à cette époque un fervice fignalé à la chimie, en examinant les résidus des opérations, qu'on avoit toujours jettés avant lui comme inutiles, & qu'on avoit défignés fous le nom de tête morte ou de terre damnée. Il découvrit ainsi le sel neutre qui porte encore son nom, le sel ammoniacal vitriolique; il affura la marche des chimistes pour la préparation des acides minéraux, &c.

Quelques chimistes, qui ont avance la science depuis Paracelle, n'étoient pas entièrement guéris des idées qu'il avoit fait naître ; tels ont été Cassius, connu par un précipité d'or ; le chevalier Digby, qui croyoit à l'action fympathique des médicamens ; Libavius , qui a donné son nom à une préparation d'étain; Vanhelmont, fameux par ses opinions en médecine, & par la manière dont il a envisagé la chimie; enfin Borrichius, médecin & chimiste danois, qui a découvert & annonée le premier l'inflammation des huiles par l'acide nitreux, & qui est recommandable par le legsqu'il sit de sa bibliothèque & de son laboratoire en faveur des étudians en médecine sans fortune.

L'alchimie eut alors à redouter deux hommes eclèbres qui la combattirent victorieusement ; l'un fiu le fameux père Kirker, jéfuite, auquel eft dû un grand & sublime ouvrage qui a pour titre, Mundus subterraneus; l'autre, le savant médecin Conringius,

# CINQUIÈME ÉPOQUE.

Naissance & progrès de la Chimie philosophique, depuis le milieu du dix-septième siècle jusqu'au milieu du dix-huiteme,

Jusque-là la chimie n'avoit pas encore été traitée d'une manière philosophique. On n'avoit décrit que des arts chimiques, donné des formules de médicamens, & recherché la naure des métaux, dans l'idée de faire de l'or ou de découvrir un remède universel, espèce de chimère à laquelle quelques enthousialtes ignoraus

Vers le milieu du dix-feptième fiècle, Jacques Barner, médecin du roi de Pologne, rangea méthodiquement les principaux faits connus, & y joignit des raifonnemens dans la Chimie philosophique. L'ouvrage de ce favant est d'autant plus estimable, qu'il est le premier qui ait entreptis de former un corps complet de doctrine, & qu'il a fait placer la chimie dans la classe des sciences.

Bohnius, professeur de Leipsic, écrivit aussi un Traité de chimie raisonnée, qui a eu beaucoup de succès, & qui a eté pendant longtems le seul livre élémentaire.

Joachim Beccher de Spire, homme du plus grand génie, médeéin des électeurs de Mayence & de Bavière, alla beaucoup plus loin que ces deux favans, & fit bientôt oublier leur nom. Il a téuni dans fon ouvrage fublime, qui a pour nitre Phyfica flibierranea, toutes les connoîffances acquifes en chimie, & décrit avec une fêgacité étonnante tous les phénomènes de cette féience, Il a même deviné une grande partie.

Civ

des découvertes faites jusqu'à ce jour, telles que celles des sabstances gazeuses, la possibilité de réduire les os des animaux en un verre tranfparent, &c. Il eut pour commentateur un médecin célèbre, dont le nom fait une époque brillante dans la chimie. J. Ernelt Stahl, né avec une passion vive pour la chimie, entreprit de commenter & d'éclaireir la doctrine de Beccher: il s'attacha fur-tout à démontrer l'exiftence de la terre inflammable, qu'il appela phlogistique; & avec autant de génie que lui, il mit plus d'exactitude dans les affertions, & plus d'ordre dans les recherches. Son traité du foufre, fon ouvrage fur les fels, celui qui est intitulé Trecenta experimenta, lui ont acquis une gloire immortelle, & il a été un des premiers hommes de fon fiècle.

Boerhaave, aunilieu d'occupations fans nombre, a cultivé la chimie; il a fait sur cette science un ouvrage célèbre & très-recherché. Les traités des quatre élémens, & sur-tout celui du seu, qu'il y a consignés, sont des chef-d'œuvres, auxquels il est été impossible de rien ajouter de son tems. Il est aussi le premier qui se soit occupé de l'analyse des végétaux, & on lui doit la connoissance de l'esprit resteur, &c.

La théorie de Stahl a été suivie par tous les chimistes, & elle a pris de nouvelles forces par

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 41 les travaux de deux frères célèbres, MM. Rouelle, que la chimie a perdus trop tôt, & auxquels on doit rapporter l'origine des progrès que cette fcience a faits en France.

L'illustre Macquer que la mort vient d'enlever au monde savant, est aussi un des chimistes qui a le plus contribué à l'avancement de la science, & dont les excellens ouvrages ont été regardés, avec raison, dans toute l'Europe, comme les guides les plus surs pour apprendre la chimie. Outre les grandes obligations qu'on lui à pour les Elémens & le Dictionnaire qu'il a publiés, ses travaux particuliers & ses découvertes sur l'arsenic, le bleu de Prusse, la teinrure en soie, les argiles, la porcelaine, &c, suffiroient pour immortaliser son nom, ainsi que la reconnoissance de la possente.

## SIXIÈME ÉPOQUE.

# Chimie pneumatique; tems aduel.

Stahl, occupé tout entier à démontrer & a fuivre le phlogifique dans toutes fes combinaifons, femble avoir oublié l'influence de l'air dans la plupart des phénamènes où il fait jouer un rôle au feul principe inflammable. Boyle & Hales avoient cependant déjà prouvé la né-

cestité de compter ce suide pour beaucoup dans les opérations de la chimie. Le premier avoit apperçi la distrêmence que présentent les phénomènes climiques obseués, dans le vide ou dans l'atmosphère. Le second avoit retiré d'un grand nombre de corps un stude qu'il regardoit comme de l'air, & dans lequel il avoit cependant remarqué des propriéées particulières, telles que l'odeur, l'instammabilité, & c suivant les substances d'où il provenoit. Il regardoit l'air comme le ciment des corps & comme le principe de leur soldiste.

M. Priefley, en répétant une grande partie des expériences de Hales, a découvert beau-coup de fluides qui avec les apparences de l'air, en différent par toutes leurs propriétés effentielles, Il en a retiré fur-tout des chaux métalliques, une espète beaucoup plus pure que ne l'est celui de l'atmosphère.

M. Bayen, chimite si justement célèbre par l'exactitude de ses travaux, a examiné les chaux de mercure & découvert qu'elles se rédusent sans phlogilique, & qu'elles donnent pendant leur réduction un fluide aériforme trèsabondant.

M. Lavoilier prouva bientôt, par une grande mite de belles expériences, qu'une partie de l'air le combine avec les corps que l'on calcine ou

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. que l'on brûle. Dès-lors, il s'éleva une classe de chimifles qui commencèrent à douter de la préfence du phlogistique, & qui attribuèrent à la fixation de l'air ou à son dégagement, tous les phénomènes que Stahl croyoit dus à la separation, ou à la combinaison du phlogistique. Il faut convenir que cette doctrine avoit sur celle de Stahl l'avantage d'une démonstration plus rigoureuse, & qu'elle devoit paroître d'autant plus féduifante, qu'elle étoit plus d'accord avec la marche méthodique. & rigoureuse que l'on fuit aujourd'hui dans l'étude & la culture de la physique. Elle avoit paru aussi telle à seu M. Bucquet, qui, dans fes deux ou trois derniers cours, paroiffoit lui donner la préférence. Le parti fans doute le plus fage & le feul que l'on dût prendre dans cette circonstance, étoit d'attendre qu'un plus grand nombre de faits eût entièrement démontre que tous les phénomenes de la chimie peuvent s'expliquer par la doctrine des gaz, fans y admettre le phlogistique. Macquer très-convaincu de la grande révolution que les nouvelles découvertes devoient occasionner dans la chimie, n'a pas cru cependant qu'on pût tout expliquer sans la présence, du principe inflammable, & il a substitué à la

place du phlogistique, dont l'existence n'a jamais été rigoureusement démontrée, la lumière dont l'action & l'influence sur les phénomènes de la chimie ne fauroient être révoquées en doute.

Depuis la mort de ce chimiste célèbre, la ficience a tant gagné en découvertes nouvelles, que la théorie moderne acquiert de jour en jour de nouvelles forces; la grande masse de faits que j'ai recueillis depuis douze ans sur cette science, le nombre d'expériences que j'ai répétées, m'ont convaincu qu'il est absolument impossible de ne pas admettre cette théorie, & que ceux des physiciens qui continuent à soutenir avec plus ou moins de chaleur, la doctrine du phlogistique, donnent tous dans leurs ouvrages des preuves qu'ils ne sont pas parfaitement au courant de la science, ou qu'il leur manque quelque chose dans l'art des expériences.

### CHAPITRE III.

## Des Attractions chimiques.

Nous avons fait remarquer dans le premier chapitre, que les moyens dont on se servoir en chimie, & qui ont été réduits en général à l'analyse & à la synthèse, étoient puisés dans la nature même, dont les chimises ne sont que

Tes imitateurs; c'est pour prouver cette vérité. que nous allons confidérer ici ce qu'ils entendent par affinités.

On ne peut faire un pas dans l'étude de la phyfique, sans observer les effets de cette force admirable établie entre tous les corps naturels. par laquelle ils s'attirent réciproquement, ils se recherchent, pour ainsi dire, & font des efforts pour s'approcher les uns des autres. C'est de cette grande loi que dépendent les phénomènes de l'univers que le philosophe contemple, & que l'homme le moins instruit ne peut voir fans admiration.

Cette force si nécessaire à l'harmonie du monde, règne sur les corps les plus petits comme fur les plus grands; mais ses loix paroissent être différentes ou différemment modifiées (nivant la masse, le volume & la distance des êtres sur lesquels elle exerce sa puissance. Sans en rechercher les effets dans les corps planétaires dont elle règle la distance & les mouvemens, observons-les sur ceux de notre globe, & tâchons d'en découvrir les loix.

La phyfique nous apprend que deux corps folides de même nature mis en contact, adhèrent l'un à l'autre avec d'autant plus de force, que la furface par laquelle ils se touchent est plus étendue & plus polie. Ainsi deux plans de glace, deux fections d'une sphère métallique, gliffèes l'une sur l'autre, se collent, pour ainst dire, & demandent un effort souvent affèz confidérable pour être défunies. Cette force donne naissance à tous les phénomènes qu'on observe en chimie; il est donc très-important d'en étudier avec soin toutes les loix & les circonstances qui l'actompagnent.

La plupart des chimifles l'ont défignée sous le nom d'affairé où de rapport, parce qu'ils ont cru qu'elle dépendoit d'une analogie ou conformité de principes dans les corps entre lesquels elle existe. Bergman l'a appelée attraction chimique, & quoique ses phénomènes parosistent distrems de ceux de l'attraction planétaire découverte par Newton, comme elle est due à la même force, nous adopterons cette dénomination. L'attraction chimique peut avoir lieu entre des corps de nature femblable, ou entre des corps de nature différente. Observons la sous ce double point de vue.

§. I. De l'attraction qui a lieu entre les molécules d'une nature semblable, ou de l'affinité d'aggrégation.

Lorsque deux corps de nature semblable, comme deux globules de mercure, mis au point de contact tendent, en yertu de cette sorce,

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

à s'unir & s'unissent réellement, il, résulte de cette union une sphère d'une masse plus considérable, mais qui n'a point changé de nature. Cette force n'agit donc dans ce cas que fur les qualités physiques, ou apparentes. Elle réanit les molécules de même nature qui étoient féparées : elle augmente le volume en confondant les masses, & forme un tout de plusieurs parties isolées. On lui donne le nom d'affinité ou d'attradion d'aggrégation , pour la distinguer de celle qui a lieu entre des corps d'une nature différente. Elle donne naissance à un aggrégé. Son caractère est donc de modifier les propriétés apparentes ou phyliques, fans influer d'une manière fensible sur les qualités chimiques. L'aggrégé n'est qu'un corps cohérent, dont les molécules adhèrent les unes aux autres en vertu de leur force d'aggrégation. Il faut bien le dislinguer du simple amas ou tas, qui n'est qu'une masse de parties de même nature, mais féparées les unes des autres & qui n'ont point de cohérence, & du mélange, dont le caractère est d'être composé de parties diffemblables mêlées les unes aux autres & fans adhérence. Un exemple familier rendra la chose très-claire. Des fleurs de soufre ou du soufre en poudre dont les molécules n'adhèrent point ensemble, & peuvent être séparées par les moindres efforts, constituent un tas ou. un amas sur lequel la force d'aggrégation n'exerce point sa puislance. Si vous confondez avec
elles un autre amas, comme du nitre en poudre, vous avez un mélange par confusion. Mais
si, à l'aide de la susion & du refroidissement,
vous faites agir l'attraction d'aggrégation, alors
les molécules ou les parties intégrantes du soufre entraînées les unes vers les autres par leur
état de liquésaction, s'approchent, s'unissent,
se confondent, adhèrent tellement les unes aux
autres, qu'elles forment, après leur refroidisfement, un corps solide d'une seule masse, un
véritable aggrégé.

La force d'aggrégation a différens degrés, que l'on mesure par l'adhérence respective que les parties intégrantes d'un aggrégé ont entre elles. C'est l'esfort nécessaire pour séparer les parties d'un aggrégé, qui indique ou désigne le degré d'adhérence ou d'attradion qu'elles ont entr'elles. Nous distinguerons quatre genres d'aggrégés, sous lesquels peuvent être compris tous les corps de la nature.

r°. L'aggrégé dur ou folide, dans lequel la force qui unit les parties intégrantes est trèsconfidérable, & qui demande un effort violent pour perdre son aggrégation. Il y a beaucoup d'espèces ou de degrés dans ce genre, depuis la dureté des pierres précieuses ou du crystal b'Hist. NAT. ET DE CHIMIE.

de roche, jusqu'à la solidité du bois le plus tendre. Son caradère est de former une masse dont les distèrentes parties ne peuvent point être sensiblement mues les unes sur les autres, fans qu'on les brise ou qu'on les sépare.

2°. L'aggrégé mou, dont les parties cohérentes peuvent cependant à l'aide d'un léger effort gliffer les unes fur les autres & changer de fituation respective. La force qui unit les parties d'un corps mou est moindre que celle qui fait adhérer les mosécules d'un aggrégé solide; il sant aussi moins de violence pour en détruire l'aggrégation.

3°. L'aggrégé fluide. Ses parties intégrantes font aflez peu unies enfemble pour que la moindre force non-feulement les faife rouler & gliffer les unes sur les autres, mais même foit capable de les séparer & de les isoler en

globules.

4°. Enfin, l'aggrégé aériforme, dont les molécules intégrantes font trop tenues pour pouvoir être apperques, & dans lequel l'affinité d'aggrégation est la plus petite possible; l'air atmosphérique en fournit un exemple.

Ces quaire genres d'aggrégation ne sont, à proprement parler, que différens degrés de la même sorce, qu'il est cependant nécessaire de distinguer avec soin, parce que leur état & leur diversité influent singulièrement sur les phénomènes chimiques. On peut prouver d'une maniète très-fatisfaisante qu'ils ne sont réellement que des degrés les uns des autres, puisque beaucoup de corps peuvent se trouver successivement dans ces quatre états. L'eau en glace est un aggrégé solide; sa dureté est d'autant plus considérable, que le froid qui la lui donne est plus vif; lorsqu'on l'expose à la température de o, elle prend une forte de mollesse avant de passer à la liquidité; tout le monde connoît son état fluide, & les physiciens ont calculé la force d'expansibilité qu'elle a lorsqu'on la met en état de vapeur, ou dans l'aggrégation aériforme; il en est de même des métaux, des graisses, des fiuiles constètes, de la cire, &c.

A mesure que l'on avancera dans la connoissance des loix de l'attrastion chimique, on senira de quelle importance il est de bien difinguer & de bien apprécier ces quatre sortes d'aggrégation. C'est sur-tout d'après la manière d'être de la sorce d'aggrégation à l'égard de la seconde espèce d'attrastion chimique que nous examinerons plus bas, qu'il est utile de fixer ses idées à cet égard.

Comme ces deux forces, qui paroiffent dépendre de la même cause ou avoir le même princ pe, sont cependant toujours opposées l'une

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

à l'autre dans les phénomènes chimiques, comme on peut même inférer des faits que nous ferons connoître qu'elles font en raifon inverse l'une de l'autre, lorsque le chimiste veut faire agir l'une, il faut indispensablement qu'il affoiblisse plus ou moins l'autre. Or c'est presque toujours celle dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent, qu'il a intention de diminuer, & c'est aussi celle que l'art peut modifier à son gré.

Pour détruire ou affoiblir l'attraction d'aggrégation, il ne s'agit que d'opposer à un aggrégé une force extérieure plus vive que celle qui tient fes molécules les unes près des autres, & on fent de reste que cette force doit toujours être proportionnée à l'adhérence des parties du corps dont on veut détruire l'aggrégation. Telle est la grande loi qu'on doit toujours observer dans la pratique des opérations ancillaires ou préparatoires, dont l'unique but est de rendre nulle l'attraction d'aggrégation. La pulvérifation, la porphyrisation, l'action de la lime, de la rape, des ciseaux, servent à s'opposer à la cohérence des solides & à séparer leurs parties. La chaleur & l'évaporation font le même effet sur les fluides; ainsi que sur la plupart des solides qui sont susceptibles de se ramollir & de se fondre. Mais ces derniers moyens, dans lesquels la

chaleur est l'agent qui divise, dépendent euxmêmes d'une attraction chimique de la seconde espèce. On peut en dire autant de la dissolution par l'eau.

Si l'art offre des moyens sans nombre de s'oppofer à la force d'aggrégation & de la détruire entièrement, il en fournit aussi pour la rétablir, & pour la faire agir avec toute l'énergie dont elle est susceptible. Toutes les manipulations qu'il enseigne sur cet objet consistent à mettre les corps dont on se propose de faire reparoître l'aggrégation, dans un état de divifion & de fluidité tel que les molécules de ces corps, douées du mouvement qui leur est propre, pniffent s'attirer, se rechercher, s'appliquer les unes aux autres par les furfaces les plus convenables, de sorte qu'elles constituent par leur union un aggrégé dont la figure régulière & la cohé rence égalent fouvent celles que la nature leur donne, & les surpassent même quelquesois. Remarquons à cette occasion qu'ou peut encore distinguer tous les corps aggrégés sous deux états, favoir, celui d'aggrégés irréguliers ou celui d'aggrégés réguliers. La nature a donné à chaque. corps la propriété de se présenter dans l'un ou l'autre de ces deux états, & l'art toujours émule & souvent rival de la nature, peut à son gré produire un aggrégé îrrégulier ou un aggrégé régulier. Tous les êtres susceptibles de passer par

les différens états d'aggrégation que nous avons diflingués plus haut, fur-tout les fels & les métaux, peuvent, suivant la manière dont l'artiste modifie leur passage de la fluidité à la solidité. paroître dans l'état d'une masse informe ou dans celui d'un corps à facettes régulières que l'on appelle cristal. Il ne faut pour obtenir le premier état, que tenir les molécules du corps rendu fluide, foit par le feu, foit par l'eau, très-voifines les unes des autres, & faire cefser subitement leur liquésaction, de sorte qu'elles se touchent toutes à la fois, que l'attraction d'aggrégation agiffant en même-tems fur toutes, opère leur réunion en une maffe folie. La cristallisation au contraire demande que l'on tienne les parties du corps que l'on veut avoir cristallisé, assez éloignées les unes des autres pour qu'elles puissent se balancer quelque tems avant de s'unir, & pour qu'elles se présentent mutuellement les surfaces qui ont le plus rapport entr'elles. On voit d'après ces détails, que la cristallisation est entièrement dueà l'attraction, & que ses phénomènes bien appréciés, font très-capables de la faire concevoir. C'est sous ce dernier point de vue que nous l'avons envifagée ici; nous nous réfervons de nous étendre sur cette propriété dans plusieurs autres articles de cet ouvrage.

 II. De l'attraction chimique, entre les molécules de nature différente, ou de l'affinité de composition.

Lorsque deux corps de nature diverse tendent à s'unir, ils se combinent alors en vertu d'une force un peu différente de celle que nous avons examinée jusqu'ici, & à laquelle on donne le nom d'affinité de composition, & mieux d'attraction de composition. Cette espèce d'attraction. plus importante encore à connoître que la première, a lieu dans toutes les opérations de la chimie, & c'est elle seule qui peut éclairer le chimiste sur les phénomènes que son art lui présente sans cesse. De tout tems on a commu cette force; mais on n'y a fait l'attention qu'elle mérite, que depuis qu'on s'est appercu qu'elle influe fur la pratique autant que fur la théorie de la science dont nous nous occupons. C'est elle en effet qui doit guider l'artifle dans les recherches propres à avancer la chimie, & que doit consulter le savant qui rassemble les faits & qui les compare. Elle est la bouffole de tous les deux, & l'on peut avancer que celui qui connoît bien les attractions chimiques, sait tout ce qu'il y a de plus grand & de plus fublime à favoir dans cette science.

Bien persuadés de cette vérité, nous tâche-

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 55 rons d'abord de rassembler sidèlement tous les faits qui y ont rapport, & nous exposerons

ensuite les hypothèses qui ont été imaginées sur la cause de l'assimité.

L'obfervation , la mère de la chimie comme de toutes les fciences de faits , a appris que l'attraction de composition présente des phénomènes constans & invariables , que l'on peut regarder comme des loix établies par la nature, & dont elle ne paroît s'écarter qu'aux yeux de ceux qui ne savent pas la fuivre & l'étudier. Ces loix fondées sur un grand nombre d'expériences exactes & constantes, peuvent être réduites à huit , que nous allons faire connoître.

I. Loi de L'Attraction de composition.

L'Attraction de composition n'a lieu qu'en des corps de nature disférente.

Cette première loi est invariable, & ne soussie jamais d'exception. Pour que deux corps puissent se combiner & former un composé, il est absolument necessaire qu'ils foient d'une nature différente. En estet, si deux corps de nature semblable s'unissent l'un à l'autre, il ne peut résulter de cette union qu'un aggrégé dont la masso, le volume & l'étendue seront seulement aŭgmentés, mais qui n'aura perdu aucune de

fes propriétés effentielles; ce ne sera que l'effet de la force d'aggrégation qui les tiendra unis, comme nous l'avons fait voir en parlant de cette première espèce d'attradion. C'est ainsi qu'on réunit par la chaleur deux morceaux de cire, de réfine, de soufre, &c. On sent aissement d'après cela la différence qui existe entre l'attraction d'aggrégation & l'attradion de composition.

Cette loi est si vraie & si constante, que jamais l'attradion de composition n'est plus sorte que lorsque les corps entre lesquels elle a lieu différent plus les uns des autres par leur nature. C'est ainst que les sels acides opposés par leurs propriétés aux alkalis, se combinent si intimement, & forment des composés si parsaits avec ces derniers. On trouve la même opposition de propriétés entre les alkalis & le soufre, les mêmes sels & l'huile, les acides & les métaux, l'esprit-de-vin & l'eau, &c. toutes substances qui ont beaucoup de tendance à s'unir les unes aux autres, & à constituer des composés très-intimes, quoique leur nature soit totalement disservers.

Il est d'autant plus nécessaire de bien reconnoitre cette grande loi de l'affinité de compotition, que plusieurs chimisles, à la tête desquels doit être placé Stahl, ont essay de prouver que les corps ne se combinoient jamais

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

qu'en vertu d'un certain rapport, d'une certaine ressemblance entre leurs propriétés; opinion à laquelle on se resusera nécessairement. lorfan'on concevra bien l'étendue que nous donnons à cette première loi. En lifant ce que les plus grands chimistes ont dit sur cette matière, on s'apperçoit que les rapports qu'ils s'efforcent de trouver entre les substances qui ont beaucoup de tendance à s'unir entr'elles, font toujours très-éloignés, & qu'il étoit rigoureusement possible, en suivant cette méthode, d'en trouver de pareils entre les corps les plus dissemblables. D'ailleurs, il est facile de vois que ces hommes de génie ont eu l'intention de rendre la théorie des attractions chimiques plus lumineuse en proposant cette explication; & ceux qui savent combien il est difficile d'établir des systèmes dans les connoissances humaines, leur auront une éternelle reconnoissance. Leurs travaux font toujours utiles par-le rapprochement des faits & la liaifon qu'ils mettent entr'eux; mais la vérité à laquelle nous devons notre premier hommage, nous force à avouer notre ignorance sur la cause de ce grand phénomène que nous posons comme une loi, au lieu d'avoir recours à une analogie qui est constamment démentie par l'examen des propriè tés des corps.

#### II. Loi de L'Attraction de composition.

L'Attraction de composition n'a lieu qu'entre les dernières molécules des corps.

Pour bien concevoir l'existence de cette loi. il faut nécessairement distinguer ce que nous entendons par fujets chimiques, & comment ils diffèrent des sujets physiques. Les derniers font des corps dont les propriétés extérieures, telles que la masse, le volume, la surface, l'étendue, la figure, peuvent être foumises au calcul & appréciées d'après le rapport des fens. Ce sont des aggrégés dont le physicien peut observer les qualités & les comparer entr'elles. Les sujets chimiques au contraire sont des êtres qui ont perdu leur aggrégation, & qui conféquemment n'offrent plus aux fens les propriétés physiques des aggrégés. Ce sont des molécules si déliées, si tenues, que l'on ne peut plus mefurer leur étendue, ni connoître leur figure & leur volume. Ce n'est que lorsque les corps ont été réduits à ce degré de finesse par les différentes opérations ancillaires dont il a été question plus haut, qu'ils obéiffent à l'attraction de composition, & le chimiste ne parvient à les combiner que lorsqu'il les présente les uns aux autres dans cet état de division. Il paroît que

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. cette force réfide dans les dernières molécules des corps. On voit d'après cela, que l'attraction de composition diffère de l'attraction qui a lieu entre de grandes masses. Cette différence est encore plus frappante, lorsqu'on considère l'opposition qui se trouve entre l'attraction d'aggrégation & l'attraction de composition. Cette opposition est si réelle, que je crois pouvoit avancer comme un axiome chimique, que plus l'aggrégation est foible, plus l'attraction de combinaifon est forte; & qu'au contraire plus l'aggrégation est forte, moins l'attraction de composition a d'énergie. Ces deux forces semblent être opposées l'une à l'autre, & se contrebalancer mutuellement. En effet, l'attraction d'aggrégation s'oppose à ce que les corps puissent fe combiner ; aussi ceux dont l'aggrégation est très-forte, n'ont-ils que peu de tendance à la combinaison, tandis que les substances qui n'ont point ou que très-peu d'aggrégation, ont en même-tems une très-grande force de combinaison. Parmi les gaz, par exemple, qui de tous les êtres connus font ceux dont l'aggrégation est la plus foible, il en est plusieurs dont la tendance à la combinaison est si forte, qu'ils s'unissent avec la plus grande vivacité à presque

tous les corps naturels. Cependant nous verrons par la suite, que celá n'à lieu que lorsque la chaleur qui est combinée dans les ssuides élastiques, ne tient que soiblement à une base, à que très-souvent l'état aérisorme s'oppose à la combination; comme cela s'observe pour l'air pur.

III. LOI DE L'ATTRACTION DE COMPOSITION.

L'Attraction de composition peut avoir lieu entre plusieurs corps.

Cette loi est une de celles de l'attraction chimique, sur laquelle nous sommes le moins avancés. & que l'on ne fait encore qu'entrevoir. On connoît beaucoup de combinaisons entre deux corps. On en connoît beaucoup moins entre trois, & à peine a-t-on quelques exemples de quatre corps qui puissent rester unis les uns aux autres avec une affinité égale. Il n'y a guère que les métaux qui offrent de femblables combinations, & que l'on peut allier au nombre de deux, de trois, de quatre. Il est vraisemblable qu'il existe des composés de plus de quatre corps, de fix ou de huit, par exemple; mais l'art ne nous a encore que peu éclairés sur cet objet. La raison de la lenteur des progrès dans l'étude de cette loi de l'attraction chimique, fera exposée clairement, lorsque nous traiterons de la huitième foi. On défigne

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 61

cette attraction par le nombre des substances unies, en disant attraction de deux, de trois, de quatre corps, & ainsi de suite. L'avancement de la chimie dans ces derniers tems, la multiplicité des recherches auxquelles on se livre de toutes parts, & l'exactitude scrupuleus qu'on y apporte aujourd'hui, sont espérer que l'on parviendra à connoître ces attractions que nous appellerons compliquées.

IV. Loi de L'Attraction de composition.

Pour que l'Attradion de composition ait lieu entre deux corps, il faut que l'un des deux au moins soit fluide.

Il y a long-tems que cette loi est connue des chimistes, & qu'elle est exprimée par l'axiome suivant : corpora non agune nist suivant : corpora non agune nist suivant L'observation la plus suivie & la plus exacte, a appris que deux substances solides ne peuvent presque jamais entrer en combination. Pune avec l'autre. C'est ainsi que les corps qui ont le plus de tendance à s'unir, ne peuvent le faire qu'autant que l'un des deux est dans l'aggrégation suide. Plus les êtres que le chimiste veut combiner sont suides, & moins par conséquent ils ont de sorce aggrégative, plus sacilement & plus intimément il parvient à les

unir. C'est pour cela qu'aucune combinaison ne fe fait avec plus 'd'adivité, & ne donne un composé plus parfait, que, lorsqu'on met en contact deux sluides aériformes falins, comme le gaz acide muriatique & le gaz alkalin.

Onoique deux corps solides ne puissent jamais se combiner, il y a quelques circonstances dans lesquelles des substances sèches réduites en poussière fine, réagissent assez fortement l'une fur l'autre pour s'unir & former un nouveau composé. C'est ainsi que j'ai découvert que les alkalis fixes caustiques s'unissent à froid & par la fimple trituration avec le foufre, l'antimoine & le kermès, comme je le décrirai ailleurs; mais dans ce cas la division extrême des matières produites par la pulvérifation, & l'eau de l'atmosphère attirée par la substance faline qui s'humecte & se ramollit promptement, favorifent fingulièrement la combinaison, & font rentrer ce phénomène dans la loi que nous examinons.

'Il n'est pas toujours nécessaire que les corps que l'on veut combiner soient tous les deux studes; il sussi que l'un des deux le soit. Dans leur union il se passe un phénomène que les chimisles connoissent sous le nom de dissoution; c'est l'auténuation, la division & la disparition entière du corps solide mis en contact

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

avec le fluide. Pour bien entendre la cause de ce phénomène, il faut concevoir que l'attraction de combinaison qui existe entre deux substances, l'une liquide & l'autre folide, comme l'acide fulfurique & un morceau de spath calcaire, est plus forte que l'aggrégation qui unit les molécules du spath & qui en fait un corps folide. Or, comme par la troisième loi, cette attraction ne peut avoir lieu qu'entre les dernières molécules, il faut, de toute nécessité, que le spath perde son aggrégation, & soit réduit en très-petites molécules, pour pouvoir s'unir à l'acide sulfurique & former du sulfate calcaire. Les chimistes anciens avoient distingué dans toute dissolution, le dissolvant & le corps à dissoudre ; le premier étoit le corps fluide , le fecond étoit le folide. Cette distinction qui funpose dans le fluide une force supérieure à celle qui existe dans l'aggrégé solide, ne peut être admife par les chimiftes modernes, qui obfervent avec M. Gellert qu'il y a une action égale de la part des deux corps dans une dissolution, & que dans l'exemple cité l'acide vitriolique ne détruiroit pas l'aggrégation de la craie, si cette dernière ne tendoit de son côté à se combiner avec l'acide sulfurique, & ne l'attiroit tout autant que ce dernier l'attire. Ce mor de disfolyant donné, jusqu'aujourd'hui aux sluides, est donc peu chimique & ne présente que l'idée d'une opération mécanique; aussi seroinit rès-bon de le proscrire. Comme l'usage a malheureusement prévalu, il faut se restoure-nir que, lorsqu'on dit en chimie qu'un corpsen dissour un autre, on n'exprime que l'état physique de siusité de ce premier corps, & on ne lui attribue pas une activité, une énergie plus grande qu'au solide qui jouit exactement de la même sorce, ou même d'une supérieure, puisque la tendance qu'il a pour se combiner au stuide est telle qu'elle l'emporte sur son aggrégation, & la détruit tout-à-fait.

La fausse idée qu'on a eue jusqu'à ces dermiers tems sur la dissolution, est sans doute venue de la théorie mécanique que quelques chimistes physiciens ont donnée sur cette opération de la nature. Cette théorie qu'on trouve à chaque page dans la Chimie de Lemery, consiste à regarder le dissolutat, un acide pat exemple, comme un assemblage de pointes ou d'aiguilles très-acérées, & le corps à dissoulte, comme composé d'une insinité de pores dans lesquels sont reçues les pointes de l'acide, qui écartent les parties du corps à dissoulre, les séparent, & le réduisent ainsi à un état de division, tel qu'il semble disparostre, & échappe à la vue. Il suffit d'énoncer cette opinion pour.

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

la combattre, & pour faire appercevoir combien elle est éloignée de la marche que l'on fuit aujourd'hui dans les sciences physiques.

# V. Loi de L'Attraction de composition.

Lorsque deux ou plusieurs corps s'unissent par l'attraction de composition, leur température change dans l'instant de leur union,

Ce phénomène nous a paru si constant dans toutes les combinaisons que l'art opère, que nous croyons devoir le confidérer comme une des loix de l'attraction de composition. La température des corps qui se combinent, peut être altérée de deux manières ; ils produisent du froid ou de la chaleur. La dernière a lieu beaucoup plus fouvent que le premier; mais comme il se produit du froid dans plusieurs opérations Synthétiques, nous avons exprimé ce phénomène par le changement général de température.

On pourroit nous objecter qu'il y a certaines dissolutions ou combinaisons lentes dans lesquelles le changement de température n'est pas apparent. Nous prions les personnes qui seroient tentées de nous faire cette objection, de plonger un thermomètre très-sensible dans ces dissolutions, & elles seront bientôt convaincues

Tome I.

que la température y est toujours dissérente, & presque toujours plus froide que celle de l'atmosphère.

Ce phénomène paroît aussi dépendre du changement d'aggrégation des substances que l'on combine, de leur passage de l'état de solidité à celui de liquidité, ou de ce dernier à l'autre, fuivant la belle observation de M. Baumé, dont nous parlerons ailleurs. Mais comme ce changement d'aggrégation dépend lui-même de l'action de l'attraction de combinaison, il est évident que c'est cette attraction qui change la température en même tems que l'aggregation. Macquer a penfé que les variations dans la température des corps qui se combinent, dépendent du mouvement auquel font foumises les molécules de ces corps; mais si cette explication suffit pour indiquer la cause de la chaleur produite dans les combinaisons, elle ne présente pas le même avantage pour faire connoître la cause du froid qui s'excite dans plusieurs d'entr'elles. Quelques chimistes modernes & en particulier Schéele & Bergman croyent que la chaleur qu'ils regardent comme un corps particulier, joue un très-. grand rôle dans les combinaisons chimiques, & qu'elle est, ou absorbée, ce qui produit du froid, ou dégagée, se qui excite du chaud.

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

Cette théorie explique très-bien les changemens de température qui ont lieu pendant que les corps s'unissent.

VI. Loi de L'Attraction de Composition.

Deux ou plusieurs corps qui se sont unis par attraction de composition, sorment un être dont les propriécies sont nouvelles & très-différentes de celles qu'ayoit chacun de ces corps avant de s'unir.

Cette loi est celle qu'il est le plus nécessaire de bien établir, parce que plusieurs chinistes célèbres de ce siècle ont cu, sur les propriétés des composés, des iéées qui ne nous paroissent point être d'accord avec le plus grand nombre de faits, & qui contredisent formellement celui que nous offrons ici comme un des principaux & des plus remarquables phénomènes de l'attraction de composition.

Stahl & fes fectateurs, dont le génie a d'ailleurs rendu tant d'importans fervices à la chimie, ont avancé que les compôtés participoient toujours des propriétés des corps qui entroient dans leur composition, & qu'ils en avoient de moyennes entre celles de leurs principes, Ils ont même poussé cette idée jusqu'à croire qu'il seroit possible de deviner d'après les propriétés d'un être composé, la nature des corps qui le composent. C'est ainsi que Stahl a annonce que les sels étoient formés d'eau & de terre. parce qu'il croyoit trouver dans tous des proprietes moyennes entre celles de ces deux fubftances. Comme nous nous réfervons de discuter cette grande doctrine en parlant des sels en général, nous ne dirons rien sur cet exemple. Nous ferons seulement observer que les chimistes qui ont suivi Stahl dans cette opinion, n'ont pas été plus heuréux que lui dans leurs preuves, & que les propriétés moyennes qu'ils se sont efforcés de trouver dans les compofés, n'ont presque toujours qu'un rapport bien éloigné avec celles de leurs composans; ce que nous démontrerons pour les plus fameux exemples choisis & donnés en preuves par Stahl hi-même; nous ne pouvons même nous empêcher d'avouer que c'est la difficulté qu'il paroît avoir eue pour établir cette idée dans ses ouvrages, & l'espèce de gêne qui règne dans ses explications, qui nous a engagés, M. Bucquet & moi, à observer attentivement cette théorie, & qui nous a conduits à en adopter une entièrement opposée.

En effet, pour démontrer rigoureusement l'existence de la loi dont nous nous occupons, il suffira de fournir des exemples de composés D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 69 dont les propriétés sont tout-à-fait nouvelles & ne tiennent point du tout à celles de leurs composans; or, l'histoire de toutes les combinations chimiques vient à l'appui de ce que nous avançons, & il n'en est pas une qui ne puisse nous servir à établir la vérité que nous

proposons.

Pour faire voir, 1°. que les corps qui s'unissent perdent les propriétés que chacun d'eux avoit ; 2°, qu'ils en acquièrent de nouvelles tout-à-fait différentes ; fixons-nous à quelque5 propriétés dont les variations puissent être bien fenfibles. La faveur est souvent très-considérable dans deux corps isolés, & lorsqu'on les combine, ils n'en ont plus qu'une très foible, fi on la compare à celle des premiers ; le fulfate de potasse on tartre vitriolé, qui résulte de la combinaison de deux puissans caustiques, l'acide sulfurique ou vitriolique & la potasse pure, n'a qu'une saveur amère, qui n'est-certainement pas moyenne entre la causticité de ces deux sels. D'un autre côté, deux corps qui n'ont que peu ou point de faveur, en acquièrent une très-forte dans leur union; quelques grains d'acide muriatique oxigéné délayés dans un verre d'eau, & quelques grains de mercure donnés chacun féparément, ne sont pas capables de porter atteinte à l'économie animale, tandis que la

E iii

même dose de muriate mercuriel oxigéné ou sublimé corross, formé par la combination de ces deux substances, & administré dans le même véhicule, est un poison des plus violens, & d'une sayeur très-corrossve.

L'attraction de composition influe aufsi singulièrement sur la forme; souvent deux matières qui ne font point susceptibles de cristalliser seules . prennent une forme régulière lorsqu'elles font réunies, comme le gaz acide muriatique & le gaz ammoniac ou alkalin, qui constituent dans l'inflant de leur union des criftaux de muriare ammoniacal. D'autres fois la forme est changée & fimplement modifiée, comme dans l'union de certains fels neutres entr'eux, du foufre avec les métaux, & dans les alliages métalliques qui offrent, fuivant M. l'abbé Mongez, des cristallisations un peu différentes de celles des métaux purs ; enfin , des corps très-susceptibles de se cristalliser par eux-mêmes, perdent cette propriété, lorsqu'ils sont unis à d'autres corps, ainsi que les métaux unis à l'oxigène, quelques-uns d'entr'eux combinés avec-les acides . &c. (1).

<sup>( 1 )</sup> On est obligé de se servir de termes & de dénominations inconnus dans ces préliminaires ; mais on peut consulter la table des matières & le commencement des arti-

### D'HIST. NAT ET DE CHIMIE. 75

Il en est absolument de même de la confistance; presque jamais elle n'est dans un composé la même que dans les principes qui le forment. C'est ainsi que deux sluides unis l'un à l'autre, donnent subitement maissance à un solide dans la combinaison de l'acide sulfurique & d'une dissolution de potasse, concentrés; & que, de l'union de deux solides, al résulte souvent un sluide, comme dans les sels neutres combinés avec la glace, & dans le mélange de l'amalgame de plomb & de celui de bissunth.

La couleur est le plus souvent altérée dans les combinaisons; quesquesois elle se perd; c'est ainsi que, lorsqu'on unit de l'acide muriatique coloré avec un métal, cet acide devient blanc. Le plus souvent deux corps qui n'ont point de couleur, en prennent une plus ou moins marquée en s'unissant, ainsi que le ser le plomb, le mercure. & presque tous les métaux unis à l'oxigène de l'air & dans l'état de chaux métalliques.

. Souvent des corps très-odorans forment des composés sans odeur, comme le gaz acide

cles de l'ouyrage auxquels elle renvoie, pour l'explication de ces mots. Cet inconvénient est inévitable dans les élémens d'une seience.

muriatique & le gaz ammoniac ou alkalin dont Podeur est vive & suffoquante, & qui donnent naissance à un sel neutre presque sans odeur; & connu sous le nem de muriate ammoniacal. Quelquesois il résulte de l'union de deux corps inodores, un composé dont l'odeur est forte; c'est ainsi que le sousre & les alkalis sixes qui r'ont point ou presque point d'odeur l'un & l'autre, forment les soies de sousre ou sussemble qui sont très-fétides, lorsqu'ils sont humestés.

Nous pouvons faire la même observation sur la sussibilité. Deux substances très-insussibles ou très-difficiles à fondre séparément, deviennent rès-fusibles, lorsqu'elles sont unies; la combination du soufre & des métaux sournit des exemples bien frappans de cette asservant ces faits cités en preuves ne sont pas; à beaucoup près, les seuls qui viennent à l'appui de notre asservant. Il en est beaucoup d'autres que les détails présenteront, & dont on pourra facilement faire l'application.

VII. Loi de L'Attraction de composition.

L'auraction de composition se mesure par la disficulté qu'on éprouve à déseuire la combination formée entre deux ou plusteurs corps.

Les chimistes connoissent des moyens de

féparer les corps unis les uns aux autres, quelqu'adhérence ou quelqu'attradion qu'il y ait entre ces corps; mais ces moyens som plus ou moins faciles, plus ou moins compliqués. En observant les phénomènes chimiques qui se passent à cet égard, on remarque constamment que plus les composés sont parfaits, plus il est difficile d'en séparer les principes & d'en détruire la composition. Les degrés de disficulté qu'on éprouvera pour cette séparation, pourront donc servir à faire reconnoître ceux de l'adhérence ou de l'attraction qui existe entre tel & tel corps.

Nous infilions avec d'autant plus de force fur cette loi, que les personnes qui commencent à se livrer à la pratique des opérations chimiques pourroient se méprendre sur la disférence d'attraction qui règne entre les différens corps qu'elles combinent ensemble. L'activité avec laquelle certaines substances s'unissent, doit naturellement faire croire que l'adhérence est très-considérable entr'elles; cependant une longue expérience apprend que cette vivacité de combination, loin d'indiquer une composition parfaite, démontre plutôt une adhérence très-foible, & ne donne naissance qu'à un composé très-imparsait. Pour sixer d'une manière exacte le degré d'affinité avec laquelle les corps s'unis-

fent & reftent unis, il faut donc avoir égand à la mefure de la difficulté qu'on éprouve à les féparer ou à décompofer leur union. L'exagnen de la huitième & dernière loi éclaircira ect objet.

# VIII. Loi de L'Attraction de composition.

Tous les corps n'ont pas entreux la même force d'Attraction chimique, & l'on peut, à l'aide de l'observation, déterminer le degre de cette force existante entre les différens corps de la nature.

Tous les êtres naturels n'ont pas une égale tendance pour le combiner les uns avec les autres. Il en est qui refusent absolument de s'unir, ou qu'au moins l'art ne peut parvenir à unir directement, comme le ser & le mercure, l'eau & l'huile, &c. quoiqu'il soit saux de dire qu'ils n'ont ensemble aucune attraction; d'aus tres ne s'unissent que difficilement & à l'aide d'un tems très-long.

Mais ce qui est le plus important dans cette variété de l'attraction chimique, c'est que comme cette force n'est pas égale entre sous les corps, on peut ; d'après la connoissance de ce phénémène, opérer sur-le-champ la séparation de deux corps dont. l'union formeit un composé.

75 Bergman a imaginé le nom d'attractions électives, pour exprimer qu'il y a une sorte de choix entre les corps qui, pour se combiner, décomposent ou séparent des matières auparavant réunies. C'est même dans cette décomposion que confifte le plus grand art du chimifte, & c'est par elle qu'il produit des espèces de miracles aux yeux des personnes qui ne les ont point encore observés. Pour bien entendre ce que c'est que cette décomposition, supposons que deux corps adhèrent l'un à l'autre avec une force égale à 4. comme, par exemple, un acide & un oxide ou chaux métallique; présentons à ce composé un troisième corps qui ait avec l'acide une affinité égale à citiq où à fix, ainfi qu'un alkali. Que doit-il arriver? l'alkali qui tend à s'unir à l'acide avec une force supérieure à celle qui unit ce même acide avec l'oxide métallique, doit séparer ce dernier pour s'emparer de l'acide. C'est aussi ce qui a lieu dans le mêlange; l'oxide métallique se sépare, & il se forme une nouvelle combination entre l'acide & l'alkali. Cette décomposition se nomme commitnément précipitation, parce que le plus fouvent la matière féparée fe dépose au fond des liqueurs mêlées enfemble.

On appelle précipité la matière qui tombe au fond du vaiileau dans lequel fe fait l'opéra-

tion. La substance ajoutée, & qui produit ce phénomène, porte le nom de précipitant. On distingue quatre espèces de précipités. Il existe un précipité vrai, si c'est la matière séparée du composé par celle qu'on y ajoute, qui occupe la partie inférieure du mêlange. Lorfqu'on décompose du sulfate de chaux sormé par la combinaison de l'acide sulfurique & de la chaux, à l'aide de la potaffe qui a plus d'affinité avec l'acide que n'en a la chaux, cette dernière se fépare, & tombant au fond de l'eau, constitue un précipité vrai. Il y a un précipité faux, lorsque c'est la nouvelle combinaison du précipitant avec un des deux corps du composé qu'on défunit, qui se place au bas de la liqueur, en . raison de son insolubilité, & lorsque la matière séparée reste en dissolution. En décomposant le nitrate de mercure par l'acide muriatique pour lequel l'oxide de ce métal a plus d'attraction que pour l'acide nitrique, la nouvelle combinaison de mercure & d'acide muriatique tombe au fond du mêlange, y forme un faux précipité, au - dessus duquel se trouve l'acide nitrique dissous dans l'eau. Cette différence ne dépend, comme nous le verrons ailleurs, que de la différente dissolubilité des matières.

Il est sacile de reconnoître une erreur de nomenclature préjudiciable aux commençans,

dans ce second exemple de précipités; en effet, ceux qui ont donné ce nom à la substance separée du composé par le précipitant, ne doivent point regarder comme précipité la nouvelle combinaison qui a lieu dans cet exemple. Mais quand même on se restreindroit à n'appeler précipité que la matière féparée par le précipitant, ce nom seroit encore sujet à tromper, puisqu'il y a beaucoup de cas dans lesquels la substance séparée, loin de se précipiter, s'élève & se volatilise. C'est ainsi que, lorsqu'on décompose la combinaison d'acide muriatique & d'ammoniaque ou alkali volatil. connue fous le nom de muriate ammoniacal, par la chaux qui a plus d'affinité avec l'acide que n'en a l'alkali volatil, ce dernier se dissipe en vapeurs, & il n'y a point d'apparence de précipité dans le mêlange.

Pour que les précipités dont nous venons de parler aient lieu, on sent bien qu'il faut qu'ils se fassent dans une liqueur. C'est alors ce qu'on appelle précipitation par la voie humide, afin de la distinguer de celle qui se fait au seu ou par la voie sèche, & qu'on opère, soit par la fusion, soit par la distillation; opérations qui seront exposées sort en détail par la suite.

Les chimistes modernes ont aussi reconnu deux autres espèces de précipités, dont la distindion est beaucoup plus juste & plus utile que celle des précédens. Ce sont les précipités purs & les précipités impurs; les premiers comprennent tous les corps, qui après avoir été séparés des composés dont lis faisoient partie, jouiffent de toutes leurs propriétés, & paroissent avoir éprouvé aucune altération, soit dans les composés mêmes qu'ils constituoient, soit par l'ade de la décomposition. Il y a un affez grand nombre de ces précipités, quoiqu'il y en ait encore plus d'impurs.

Pour que les précipités soient bien purs, il faut qu'ils n'aient souffert aucune altération par l'action des corps auxquels ils étoient unis avant leur précipitation, & qu'ils n'aient aucune affinité avec la substance qu'on emploie pour les séparer ou les précipiter. Par exemple, lorsqu'on verse de l'alcohol ou esprit-de-vin sur une dissolution de sulfate de potasse, l'espritde-vin qui a plus de rapport avec l'eau que celle-ci n'en a avec le sel, separe ce dernier; le fulfate de potaffe fe précipite pur , parce qu'il n'a point été altéré par l'eau, & parce qu'il ne l'est pas davantage par l'alcohol auquel il ne peut s'unir. Mais si deux corps se font altérés réciproquement dans leur union, ainsi que les combinaisons des acides avec les métaux, alors le troisième qu'on employera

pour les défunir comme un sel alkali, séparera le métal dans un état fort éloigné de celui qui lui est naturel, & donnera naissance à un précipité impur. La même chose a lieu, si le corps précipitant a quelque tendance à s'unir au précipité; ainfi, dans l'exemple déjà cité, d'une diffolution métallique décomposée par un alkali; une partie de ce dernier sel se combine avec l'oxide métallique féparé & le rend impur. Ces deux causes de l'impureté des précipités, se trouvent presque toujours réunies; quelquesois il y a un moyen sûr de reconnoître fur-lechamp un précipité impur d'un précipité pur c'est d'ajouter beaucoup plus du corps qui sert à le précipiter, qu'il m'en faut pour détruire la combinaison de celui que l'on décompose ; l'excédent du précipitant se combine avec le précipité, le dissout complètement, & le fait disparoître. En prenant une dissolution de cuivre dans l'acide nitrique. & v verfant l'ammoniaque ou alkali volatil, le cuivre se précipite Sous la forme de floccons d'un bleu clair trèsabondant. La couleur de ce précipité, fort éloignée du brillant métallique du cuivre, le fait déjà reconnoître pour un précipité impur. On s'en assure davantage, en ajoutant plus d'ammoniaque. Ce sel redissout les floccons bleus, peu à peu la liqueur acquiert de la

transparence & de l'homogénéiré, & elle prend une couleur bleue foncée très-belle, qui indique la combinaison de l'oxide de cuivre avec ce sel alkalin.

La connoissance exacte de ces précipités impurs, qui sont beaucoup plus fréquens que les précipites purs, est due aux recherches de M. Bayen sur la décomposition des dissolutions mercurielles par les alkalis, & sur l'état du mercure précipité dans ces opérations.

Il est facile de bien entendre actuellement la théorie des décompositions opérées sur des combinations de deux corps, par un troissème que l'on met en contact avec ces composés; décompositions qui s'opèrent en vertu des attrac-

tions électives simples.

Mais il ne l'est pas de même pour les commençans de concevoir ce qui se passe dans le phénomène plus compliqué, que les chimistes ont appelé attraction élective double. Il arrive souvent qu'un composé de deux corps ne peut être détruit par un trossème. & un quarrième corps, séparément, tandis que, si on emploie un composé de ces deux derniers pour le mettre en contact avec le premier, on les décomposé mutuellement tous les deux. Rendons ceci sensible par un exemple. Le sulfate de potasse, on la combinaison de l'acide sulfurique avec

la potasse, ne peut être décomposé ni par la chaux, ni par l'acide nitrique froid féparément. Cependant fi l'on verse dans une dissolution de ce sel neutre, l'autre sel neutre formé par l'union de l'acide nitrique avec la chaux ou le nitrate calcaire, ces deux combinaisons se décomposent mutuellement, l'acide nitrique se porte fur la potaffe pour former du nitre ordinaire. tandis que l'acide sulfurique s'unit à la chaux pour former du sulfate de chaux qui se précipite comme beaucoup moins soluble que le nitre. Quel est le jeu de cette singulière affinité? Voici comment on peut le concevoir. L'acide sulfurique uni à la potasse, ne peut en être féparé, ni par l'acide nitrique, ni par la chaux, parce qu'il a plus d'affinité avec cet alkali que ces deux autres corps n'en ont, foit pour l'alkali, foit pour l'acide. Mais lorsque l'on préfente au sulfate de potasse un composé d'acide. nitrique & de chaux, en même-tems que ce dernier acide tend à s'unir à la potasse, l'acide fulfurique tend à se combiner avec la chaux. de forte qu'on peut dire que la décomposition du fulfate de potasse commencée par l'acide nitrique, est acheyée par la chaux. Pour mieux faire entendre encore cette affinité double, supposons que l'acide sulfurique adhère à la potaffe avec une force égale à 8; l'acide nitrique qui tend à s'unir à cet alkali avec une force moindre, que nous comparerons à 7, ne pourroit feul décompoier le fulfate de potaffe, si, d'une autre part, la tendance de la chaux pour s'unir à l'acide sulfurique, tendance que nous faisons monter à 6, ne faisoit avec la précédente une force égale à 13, qui doit l'emporter sur celle avec laquelle l'acide sulfurique adhère à la potasse. Il faut aussi que cette some soit plus considérable que celle qui tient réunis la chaux & l'acide mitrique.

Il y à donc dans les attractions électives doubles deux espèces d'attractions, qu'il est nécesfaire de dislinguer les unes des autres; 1°. celle en vertu de laquelle les principes de chaque. composé adhèrent les uns aux autres ; dans l'exemple cité, c'est le degré de force qui tient réunis l'acide fulfurique avec la potasse dans le sulfate de potasse, & celui qui fait adhérer l'acide nitrique à la chaux. J'apellerai avec M. Kirwan cette première force attradions quiefcentes, parce qu'elle tend à retenir réunis deux à deux les quatre principes des deux compofans. 20. La seconde affinité est celle par laquelle ces quatre principes s'échangent réciproquement & se combinent dans un autre ordre; dans le cas cité, la potaffe s'unit avec l'acide Estime & la chanx avec l'acide sulfurique. Je Long L

nommerai cette seconde force attradions divellentes, parce qu'elle est capable de détruire la première. On peut, d'après cette distinction utile, faire concevoir très-facilement là cause des doubles décompositions, en présentant dans un tableau, suivant la méthode de Bergman, le jeu des attractions qui les produisent. Pour cela on dispose les deux composés qui se détruisent réciproquement, entre deux accollades vis-à-vis l'une de l'autre, de manière que les acides foient opposés aux bases qu'ils échangent, & en ajoutant entre les quatre corps dont l'on confidère la réaction, la force d'attraction qu'ils ont l'un pour l'autre; on additionne ensemble les deux nombres horisontaux qui expriment les attractions quiescentes; & les deux nombres verticaux qui défignent les attractions divellentes. Si la somme des dernières l'emporte sur celle des premières, ily a alors double décomposition & double combinailon. En appliquant cette méthode à l'exemple cité, on conceyra fur-le-champ fon utilité & fon exaditude.

### EXEMPLE.

nitrate de potaffe ou nitre commun.

potaffe. 7 acide nitrique.

potaffe. 8 attractions squiescences 4 ) 22, calcaire.

acide 6 fulfurique. 13 chaux.

fulfate de chaux. ( 1 )

Il n'y a que peu de tems que les chimitles font attention aux attractions éléctives doubles, & il s'en faut de beaucoup qu'on les connoille toutes. Ceux qui s'occupent de recherches chimiques s'apperçoivent à chaque inflant de ces espèces de décompositions, qui ont lieu dans des mêlanges dont on n'avoit point soupcorné la réadion. Il se présenter a dans l'histoire des matières falines, plutieurs occasions dans lef-

<sup>(1)</sup> I'ai exprimé de cette manière dix exemples de doubles décompositions qui ont lieu dans le mélange des sels neutres, dans deux différations que l'on pourra consulter. Voyet mes Memoires & Observations de Chimie, 1 vol. in-8°. Paris, chez Cuchet, 1784; pages 308 & 438a.

quelles nous ferons remarquer quelques-unes de ces attractions électives doubles observées en dernier lieu par Bergman, Schéele, &c., & par nous-mêmes.

Nous ne quitterons pas l'exposition de la dixième & dernière loi de l'attraction de compolition, sans indiquer le moyen ingénieux dont un chimiste françois s'est le premier servi, pour offrir d'un coup-d'œil ; les phénomènes les plus constans des décompositions chimiques. Geoffroy l'aîné, faisant plus d'attention qu'on n'en avoit fait avant lui, aux rapports divers qui ont lieu entre les différens corps & aux précipitations qu'ils occasionnent, imagina en 1718 de les représenter dans une table sur laquelle il rangea dans l'ordre de leurs affinités les corps entre lesquels il les avoit observées. Nous ne faisons qu'annoncer ici cette belle idée, que nous développerons dans un grand nombre d'endroits de cet ouvrage, & à mefure que l'occasion s'en présentera. Geoffroy n'a donné cette table que comme un essai auquel il a bien prévu lui-même qu'il y auroit beaucoup à ajouter. Plusieurs chimistes ont adopté & étendu son plan. Ronelle l'aîné a fait quelques corrections à sa table, & y a ajouté plusieurs colonnes. M. de Limbourg, médecin des eaux de Spa, dans une excellente Differtation fur les affinités, qui a remporté, conjointement avec M. Sage de Genève, le prix proposé en 1758, par l'académie de Rouen, en a construit une plus étendue. M. Gellert; dans sa Chimie métallurgique, en a aussi donné une nouvelle; mais personne n'a plus avancé cette partie que Bergman, professeur de chimie à Upfal, auquel cette science doit tant de travaux. Ce célèbre chimiste a distingué, d'après M. Baumé, les attractions qui s'opèrent par la voie humide, de celles qui ont lieu par la voie sèche. Il a donné deux tables très-détaillées dans lesquelles il a présenté les attractions électives qui existent entre un grand nombre de corps naturels. Nous devons encore au même favant une table très-ingénieuse, dans laquelle il a trouvé le moyen par une disposition particulière des caráctères chimiques, de défiguer ce qui se passe dans les attractions électives doubles ; nous en avons offert un exemple plus haut.

Après avoir présenté les principaux phénomènes de l'attraction chimique, après avoir établi les loix auxquelles cette force paroît obeir, nous ferons observe qu'il y a quelques cas dans lesquels ces loix semblent être sufceptibles de certaines variations. Nous n'entrerons point ici dans le détail des faits sur les-

quels est fondée cette affertion, parce que nous aurons soin de les faire remarquer toutes les fois que l'occasion s'en présentera. Nous dirons feulement que ces apparences d'inconstance dans les loix de l'attraction chimique, ne sont dues qu'à quelques circonslances capables de les modifier, comme la quantité des matières, la température de l'atmosphère, le mouvement on le repos, la dissolution par l'eau ou par le feu, c'est-à-dire, la voie humide ou la voie sèche, l'état d'aggrégation particulier à chaque corps, &c. Bergman a considéré toutes ces circonstances avec un soin particulier, & il a expose les variations apparentes qu'elles peuvent faire naître dans les loix de l'attraction. Il a conclu de tous les faits qu'il a ralfemblés fur cet objet, que ces variations ne doivent être regardées que comme des exceptions, & qu'elles ne sont pas capables de porter atteinte à la doctrine des attractions chimiques.

Telle est aussi l'opinion qu'on doit avoir de deux espèces d'affinités admises par quelques auteurs. L'une el l'affinité d'intermèdes, & l'autre l'affinité réciproque. Ils entendent par la première, celle qui fait qu'un corps qui ne pouvoit s'unir avoic un autre, en devient capable après avoir été combiné avec un troisième, qui lui sert ainsi d'intermède. L'huile, par exem-

ple, ne peut s'unir à l'eau; mais lorsqu'on combine de l'huile avec un sel, il en résulte un savon soluble dans l'eau, par l'intermède de la matière faline. Ce n'est point cette matière faline qui rend le savon soluble, puilqu'elle n'est plus avec tous ses caractères de sel dans ce composé; mais c'est aux propriétés nouvelles du savon qu'il saut rapporter sa dissolubilité dans l'eau. Ce phénomène appartient entièrement à la huittème loi de l'attraction chimique, qui établit que les composés ont des propriétés toutes nouvelles, & très-disférences de celle de leurs composans.

L'affinité réciproque a lieu lorsqu'un composé de deux corps ett décomposé par un troisème, & que le principe séparé a la propricié de décomposée à son tour la nouvelle combination, de sorte qu'il semble y avoir une espèce de réciprocité dans les esses à la propriet d'affinité avec la potasse qu'il semble y avoir une espèce de réciprocité dans les esses à la potasse qu'acte fustrique à puis d'affinité avec la potasse que l'acide nitrique à qu'il décomposé l'union de cet alkali avec le demier acide. Cependant l'acide nitrique peut à son tour séparer l'acide sustrique d'avec l'alkali, puisqu'en faisant chausser du sustre du nitre de potasse avec de l'acide nitrique, on resorme du nitre. Cette espèce d'assimité admisé par M. Baumé, n'est duc qu'à deux circonslances qui apportent

quelque changement dans les loix ordinaires de cette force : ce sont la chaleur & l'état de l'acide nitrique. En effet, il faut que l'acide nitrique ordinaire soit chaud pour décomposer le fulfate de potasse, & le nitre qui se forme dans cette opération, est lui-même décomposé par l'acide sulsurique dès que le mêlange est froid. L'acide fumant ou l'acide nitreux . décompose le sulfate de potasse à froid; l'esprit . de sel ou l'acide muriatique fumant opère la même décomposition, suivant M. Cornette; mais Bergman a fait observer avec raison que les acides odorans & fumans, qu'il appelle phlogifliques, ont d'autres affinités que les mêmes acides simples. D'ailleurs il n'y a qu'une petite partie des sels décomposée.

Dans tous ces cas , l'ordre des attractions éledives change , & il est modifié par des circonstances particulières. Les autres faits sur lefquels M. Baumé sonde l'existence de l'affinité réciproque comme la décomposition du muriate ammoniacal par la craic, & celle du muriate calcaire par l'askali volatil concret , appartiement aux affinités doubles, comme nous le démontrerons en parlant de ces sels.

Il ne nous reste plus pour terminer ce que nous avons à dire sur l'attraction chimique, qu'à exposer les opinions de quelques savans sur la cause de cette force. Les premiers qui s'en font occupés l'ont attribuée ou à la forme femblable des molécules élémentaires, ou à la configuration physique des parties, ou enfin à un rapport occulte de leur composition intime. Ces premières idées se ressentant nécessairement des explications mécaniques dont la physique étoit remplie, awant que cette belle science sût fortie des ténères qui l'enveloppoient.

La plupart des chimifles modernes qui ont cherché à expliquer la cause de l'attraction de composition, ont trouve me analogie remarquable entre cette force & l'attraction Newtonienne. Perfuadés que la nature est simple & uniforme, ils ont penfe que la propriété de s'unir réciproquement, dépendoit de celle de s'attirer. qui existe entre tous les corps. Ils ont comparé les petits corps chimiques, entre lesquels l'affinité a lieu, avec les grandes masses qui composent l'univers ; & si les molécules très-divisces des diverses matières, se rapprochent pour se combiner, c'est parce qu'elles péfent ou qu'elles gravitent les unes sur les autres. C'est en suivant cette opinion; & en la modifiant d'une manière particulière, que quelques personnes ont cru que l'attraction chimique étoit en raison de la pesanteur, & que le corps le plus pesant de tous étoit celui qui jouissoit de cette force dans

le plus grand degré. Cette hypothèle dui s'accorde quelquesois avec les faits, comme on l'observe pour plusieurs acides, ne peut cependant convenir à un grand nombre de décompolitions, fur-tout relativement aux substances métalliques. Enfin quelques chimifles fe font persuadés qu'il y avoit un si grand rapport entre l'attraction des grands corps & l'attraction chimique, qu'ils ont imaginé qu'il seroit possible de mesurer & de calculer cette dernière d'après l'adhérence qui existe entre les corps. M. de Morveau, dont l'opinion est bien faite pour entraîner celle des autres, à fait quelques experiences, dans la vue de prouver l'affertion que je viens d'avancer. Ces expériences ont confisté à appliquer à la surface du mercure des lames métalliques d'un diamètre égal , suspendues à un fléau de balance, dont l'autre extremité portoit un bassin. Il a mis des poids dans ce dernier, julqu'à ce que leur pefanteur fût capable d'enlever la lame de métal de dessus le mercure, & il a trouvé par des essais comparés sur divers métaux, que leur adhérence au mercure étoit fort différente . & suivoit affez bien le rapport de l'attraction chimique qui existe entre ces corps; c'est-à-dire, que l'or étoit celui de tous qui adhéroit avec le plus de force au mercure, & qui demandoit le plus de poids pour en être séparé, tandis que le cobalt qui ne peut point s'unir à ce métal fluide, ell enlevé très-facilement de fa furface avec laquelle il n'a presque point d'adhérence. Qu'il nous foit permis de faire observer qu'il peut y avoir plusieurs sujets d'erreur dans ces expériences; en effet, les lames métalliques bien décapées qu'on applique sur le mercure, doivent se combiner à ce dernier par leur surface inférieure . & la portion d'amalgame qui fe forme dans cette circonstance, devant être nasurellement d'autant plus considérable, que le métal s'unit plus facilement au mercure, cette combinaison ajoute à la pesanteur de la lame. & demande conféquemment plus de force pour être enlevée de dessus la surface du mercure. Une lame de métal qui adhère au mercure, ne peut en être enlevée sans que ce dernier ne foit lui-même séparé en deux couches, de sorte que le poids nécessaire pour enlever la lame est employé à vaincre l'adhérence des molécules du mercure entr'elles, plutôt qu'à détruire celle du métal étranger avec le mercure.

On doit donc dire que si l'attrastion chimique est la même sorce que l'attrastion générale, au moins la différence de ses loix d'avec celles de cette dernière, indique que c'en est une modification particulière. On se convaincra de

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 93 cette vérité, en comparant les connoissances que l'on a acquises sur l'attraction admise par Newton, avec celles que l'on commence à avoir fur l'attraction chimique. En effet, la première n'a lieu qu'entre des masses énormes . & elle est en raison directe de ces masses; la seconde ne s'exerce qu'entre de très-petits corps. & elle est absolument nulle entre ceux dont le volume est considérable. L'attraction existe à de très-grandes distances; l'attraction chimique ne s'exerce point entre des corps éloignés, & elle n'a véritablement lieu que lorsque les molécules se touchent. Nous avons déjà présenté une partie de cette comparaison, en examinant les loix de la force chimique qui nous occupe, & nous croyons, d'après toutes ces réflexions, qu'il y a des différences affez marquées entre ces deux phénomènes naturels, pour engager les favans

# CHAPITRE IV.

à les distinguer l'un de l'autre.

Des principes des Corps.

DANS tous les tems les philosophes ont pensé que les corps naturels, quelque variés qu'ils soient, sont sormés par des matières premières

# CAN ELEMENS

plus simples qu'eux, & qu'ils ont désignées par le nom de principes. Les chimiftes qui font plus que personne convaincus de cette grande. vérité . d'après leurs analyses , se sont formé des idées affez nettes fur la nature & la différence de ces principes; ils en ont admis de plufieurs genres. Il faut cependant remarquer qu'ils ont pris le mot principes dans une acception un peu différente de celle sous laquelle les philosophes anciens l'avoient adopté. Ces derniers, tels qu'Aristote & Platon, ne regardoient comme principes que les matières les plus simples que les sens ne pouvoient saisir, qui sormoient par leur assemblage des corps un peu moins simples dont les sens reconnoissent l'existence, & que l'on défigne encore aujourd'hui fous le nom d'élémens. Ce sont ces mêmes êtres ou principes, que d'autres philosophes ont appelés atomes ou monades ; les chimistes qui ne le sont pas d'abord livrés à des spéculations si élevées. entendent par le nom de principes pris en genéral, tous les êtres, foit simples, foit plus ou moins composés, qu'ils retirent dans leurs analyfes: mais comme les principes des corps considéres sous ce point de vue, sont très-différens les uns des autres, ils les ont distingués en principes prochains & principes éloignés. Les premiers font ceux qu'ils retirent par une pre-

mière analyse, & qui peuvent eux-mêmes être composés; par exemple, en décomposant une substance végétale, ils en extrayent d'abord des huiles, des mucilages, des sels, des parties colorantes; toutes ces matières sont des principes prochains; on peut à l'aide de nouveaux travaux, en extraire d'autres. Ils entendent par principes éloignés, des êtres plus simples que les précédens, & qui entrent dans leur formation, puisqu'on les retire des principes prochains. Ainsi, le mucilage qui est un principe prochain des végétaux, fournit par une nouvelle analyse de l'huile, de l'eau, de la terre, &c. qui sont les principes éloignés du végétal. Ils ont encore donné d'autres noms à ces deux genres de principes; tel est celui de principes principiés appliqué aux principes prochains, & celui de principes principians aux principes éloignés. Ils expriment par ces mots que les premiers font eux-mêmes formés de nouveaux principes, & que les derniers servent à en constituer d'autres. Quelques chimistes, pour donner une idée plus juste de ces distinctions, admettent plus de deux genres de principes. Ils appellent principes primitifs ou du premier ordre ceux qui paroissent être les plus simples, & ne pouvoir plus être décomposés; principes secondaires ou du fecond ordre, ceux qui sont somés immédiatement par la réunion des preniers; principes ternaires ou du troisième ordre, ceux que confitute la combination des principes sécondaires, & enfin ceux dans la formation desquels entrent les principes du troisième ordre, sont les principes quaternaires ou du quatrième ordre, &c. &c. &c.

Le nombre des élémens proprement dits; n'a pas toujours été le même pour tous les philosophes; les uns avec Thalès de Milet, mis au rang des fept Sages à caufe de fes rares connoiffances, & qui, suivant Ciceron, fut le premier des grecs qui se soit occupé de physique. regardèrent l'eau comme le principe de toutes choses. L'air remplissoit la même fonction suivant Anaximene, qui à cause de cet important emploi, avoit mis cet élément au nombre des dieux ; d'autres transportèrent ce privilège au feu; quelques-uns même l'attribuèrent à la terre, comme l'avoit fait Anaximandre, disciple de Thales & mattre d'Anaximene, Chacun foutenoit fon opinion par des raisonnemens; mais comme le flambeau de la phyfique & de la chimie n'étoit point encore allumé, ces premières idées ne peuvent être à nos yeux que des spéculations hardies, & malheureusement denuces de fondement. Environ trois siècles après ces premiers philosophes, Empedocle, médecin d'Agrigente.

erigente, crut qu'il y avoit une égale fimplicité dans les quatre substances, que ses prédécesseurs avoient regardées séparément comme principes de toutes choses, & réunit ainsi l'opinion de chacun des philosophes cités, en admettant quatre élémens, le seu, l'air, l'eau & la terre. Dans le siècle suivant, Aristote & Zénon adoptèrent le sentiment d'Empedocle. En réfléchissant sur les raisons qui ont pu engager ces philosophes à regarder le feu, l'air, l'eau & la terre comme élémens, on est tenté de croire que ce sont moins les connoissances exactes qu'ils pouvoient avoir fur la composition des corps, que le volume & la quantité de ces êtres, ainsi que la conftance & l'invariabilité apparente de leurs propriétés. En effet, le feu paroît exister par-tout. & ses effets sont toujours les mêmes. Notre globe est environné d'une masse d'air, dont la quantité & les propriétés essentielles ne semblent jamais varier. L'eau offre à la surface de la terre une masse énorme qui en remplit & en cache les abîmes. Enfin, le globe lui-même dont le volume surpasse de beaucoup celui de tous les êtres qui l'habitent pris ensemble, paroît former dans son intérieur une matière folide, peu altérable, capable de fixer les autres élémens & de leur fervir de base. Il semble

donc que c'est d'après le volume, la masse & l'invariabilité apparente de ces corps, que les premiers savans les ont regardés comme les matériaux dont la nature se servoit pour former tous les êtres.

La doctrine péripatéticienne qui a prévalu dans les écoles, a conserve la distinction d'Aristote sur les élémens jusqu'au seizième siècle. Ce fut alors que la fecte des chimifles qui commençoit à l'emporter sur les autres, admit une nouvelle distinction d'élémens. Paracelse, moins philosophe qu'artiste, s'en rapportant grossièrement au réfultat de ses opérations, reconnut cing principes, l'esprit ou le mercure, le phlegme ou l'eau, le sel, le soufre ou l'huile, & la terre. Il entendoit par esprit ou mercure. tout ce qui étoit volatil & odorant, mais il s'en faut de beaucoup que tous les êtres qui jouissent de ces propriétés soient simples. L'eau ou le phlegme comprenoit dans son système tous les produits fluides aqueux & infipides : il en est de ceux-ci comme des premiers, relativement à leur prétendue simplicité. Le mot soufre ou huile renfermoit toutes les substances inflammables, liquides, & par conféquent un grand nombre d'êtres plus ou moins compolés, tels que les huiles graffes & effentielles, &c. Par sel il désignoit tout ce qui jouis-

foit de l'état fec, de la faveur & de la diffolubilité, trois qualités qui se rencontrent dans beaucoup de composés. Enfin, le mot terre étoit appliqué dans la doftrine de Paracelse, aux réfidus fixes secs & inspides, que fournissoient la plupart des opérations, & qui sont reconnus aujourd'hui pour très-disserns les uns des autres.

Beccher, un des chimistes qui a traité le plus philosophiquement cette science, reconnut les reproches que l'on pouvoit faire à la doctrine de Paracelfe, & perfuadé de son insuffifance, il prit une autre route pour déterminer les élèmens de tous les corps. Il distingua d'abord deux principes très-diffèrens l'un de l'autre; celui de l'humidité & celui de la fécheresse. l'eau & la terre ; il divisa cette dernière en trois espèces; savoir, la terre vitrisiable, la terre inflammable, & la terre mercurielle. La terre vitrifiable étoit , suivant lui , celle qui , à la plus grande inaltérabilité lorfqu'elle étoit feule. loignoit la propriété de pouvoir former de beau verre, quand on la mêloit avec quelque substance faline ; il lui attribuoit aussi celle de rendre les corps dans la composition desquels elle entroit. solides & peu altérables. La terre inflammable se reconnoissoit à la combustibilité des corps qui la contenoient, Beccher la regardoit encore comme la cause de l'odeur, de la couleur & de la volatilité; quant à la terre mercurielle, il admettoit sa présence dans le mercure, dans l'arfenic, dans l'acide muriatique, &c. &c. & il lui'dennoit pour caractère de produire dans les corps dont elle faisoit partie, une volatilité & une pesanteur très-considérables; deux propriétés qui semblent s'exclure réciproquement. Stahl a adopté & commenté la dodrine de Beccher; il a regardé la terre inflammable comme le feu fixé dans les corps, & il lui a donné le nom de phlogiflique. Il n'a pu parvenir à démontrer la présence de la terre mercurielle, & il n'y a encore aujourd'hui rien de certain fur ce dernier principe. Stahl a fait la plus grande attention aux combinaisons de la terre, de l'éau & fur-tout du phlogistique; mais il n'a presque rien dit de celles de l'air, auquel Hales, à-peuprès dans le même tems, faisoit jouer le plus grand rôle dans les phénomènes chimiques. 31

Les chimitles depuis Beccher & Stahl jufqu'à nos jours, n'ont fait aucun changement à la doctrine établie par les plus ancieus philofophes sur les élémens, ils en ont reconnu quatre à la manière d'Empédocle, & ils les ont considérés chacun dans deux états diffèrens; 1º, comme libre & ifolé, c'est ainsi qu'ils ont examiné l'aumosphère, les grandes masses d'eau D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 101 le feu en général, le globe dans son ensemble; 2°. comme combiné, & alors ils se son toient sur l'air, l'eau & la terre qu'ils retiraient de

différens corps en dernière analyfe.

Telles étoient, à peu de chose près, les opinions adoptées fur les principes des corps & sur les élémens depuis Beccher & Stahl, lorsque les belles découvertes de MM. Priestley & Lavoisier sur le seu, l'air & la combustion en ont nécessairement introduit de nouvelles. En effet, si la constance dans les propriétés, si l'unité & la simplicité sont les vrais caractères des élémens, & si cette simplicité n'existe pour nous que lorsque nous ne pouvons parvenir à décomposer les corps, nous ferons remarquer, 1°. que parmi les quatre élémens on en connoît aujourd'hui deux, l'air & l'eau, que l'art est parvenn à décomposer & à séparer en plufieurs principes ; 2° que la terre élémentaire est un être de raison, puisqu'on a découvert plufieurs matières terreufes auffi fimples & auffi peu décomposables les unes que les autres, ainsi que cela sera démontré dans le dernier chapitre de cette première parne ; 3º que parmi les corps naturels, il en est un grand nombre, comme le foufre, les métaux que l'art n'est pas parvenu à décomposer, & qui sont des corps simples dans l'état actuel de nos connoissances.

Il réfulte de ces appercus généraux, fondés fur des faits que nous exposerons plus en détail dans les chapitres suivans & dans la suite de cet ouvrage, que les véritables principes ou premiers élémens des êtres naturels, échappent à nos sens & à nos instrumens; que plusieurs de ceux que l'on a appelés élémens en raison de leur volume, de leur influence dans les phénomènes de la nature, & de leur existence multipliée dans ses différens produits, ne sont rien moins que des corps simples & invariables, & que vraisemblablement aucun corps qui tombe fous nos fens, n'est un être simple, mais qu'il ne nous paroît tel que parce que nous n'avons pas de moyen de le décomposer. Au reste ces affertions sont d'accord avec les opinions de quelques anciens philosophes, qui ne regardoient pas les élémens comme les êtres les plus fimples, & qui les croyoient formés par des principes d'une ténuité & d'une inaltérabilité beaucoup plus grandes.

Les idées que nous préfentons sur des êtres qui ont joui depuis tant de siècles du titre exclusif d'élémens, & auxquels nous enlevons aujourd'hui cette prérogative, ne doivent pas empêcher de regarder le feu, l'air, l'eau & la terre; comme contenant les principes dont la plupart des autres corps naturels sont formés.

» Terminons ces détails par l'exposition de la nomenclature, que que que methodites ont adoptée pour les corps dans lesquels les principes entrent suivant différens ordres de compofition chimique.

Si deux élémens font unis ou combinés ensemble, il en résulte un corps qu'on a appelé mixte. Plufieurs mixtes forment par leur union un composé; deux composés réunis constituent un surcomposé. La combinaison des surcomposés donne naissance à un décomposé; & enfin celle de ces derniers produit un furdécomposé. Il seroit fort difficile de donner des exemples de ces différentes espèces de composition, on ne pourroit guère aller que jusqu'au surcomposé. C'est donc un pur être de méthode, une simple distinction idéale, qui ne peut avoir aucune utilité pour la science. Macquer, à qui la chimie doit toute la clarté qu'elle a acquise aujourd'hui, propose de changer cette nomenclature barbare & peu exacle, & d'y substituer celle de composé du premier, du second, du troisième & du quatrième ordre; on pourroit aussi, d'après la même idée, adopter ces noms pour distinguer les principes que l'on obtient, fuivant l'ordre de l'analyse qui les fournit.

Giv

## CHAPITRE V.

### Du Feu.

QUOIQUE nous n'admettions pas entièrement l'acception donnée jusqu'aujourd'hui au mot élement, quoique nous ne pensions pas que ces quatre corps foient immédiatement les principes de tous les autres, & les plus simples que la nature ait produits, nous croyons cependant devoir les examiner avant les autres, soit parce que l'histoire de leurs propriétés sera utile pour entendre celles des autres substances dont nous traiterons ensuite, soit parce qu'ils ne peuvent être rangés dans aucun ordre relatif à l'histoire naturelle, puisqu'ils n'appartiennent proprement à aucun règne en particulier, & qu'ils conviennent également à tous.

Parmi les quatre corps appelés élémens, aucun n'a paru plus adif & plus fimple en même tems que le feu. Les plus anciens philosophes d'accord en cela avec les physiciens de tous les tems, ont donné ce nom à un être qu'ils supposoient sluide, très-mobile, très-pénétrant, formé de molécules agitées d'un mouvement vis & continuel, & qu'ils regasédoient comme

le principe de toute fluidité & de tout mouvement. En réfléchissant sur cet objet, on s'apperçoit bientôt que c'est par conjectures qu'on a attribué ces propriétés à un corps particulier mis au nombre des élémens, puisqu'on n'a jamais pu démontrer fon existence, comme on a de tout tems constaté celle des trois autres substances élémentaires. En effet il est tout naturel de croire que ce mot a d'abord été donné dans tous les idiomes & par tous les hommes, à l'impression que les corps chauds font sur la peau. & qu'il est synonime du mot chaleur, ainsi qu'à la lumière qui s'échappe des corps qui brûlent. C'est même encore l'idée qu'en ont la plupart des hommes, ils ne reconnoissent la présence du feu, qu'à celle de la chaleur ou de la combustion. Le chancelier Bacon est un des premiers qui ait douté de l'existence du seu comme fluide particulier, & qui se soit appercu que les physiciens avoient toujours pris en le définissant, une propriété pour un corps. Boerhaave, dont le Traité du Feu sera toujours regardé comme un chef-d'œuvre, a fenti cette difficulté, & pour connoître les propriétés de ce prétendu élément, il a examiné les effets qu'il produit sur les corps où il est censé exister, de forte que, comme tous les autres phyficiens qui l'avoient précédé, il a fait l'hilloire

des corps chauds, lumineux, raréfiés, brulans. plutôt que celle du feu. Cet embarras subsistera toujours dans la physique; les propriétés du feut font nécessairement liées avec celles des corps fur lesquels il agit ; loin de ponvoir l'isoler, on ne peut même le concevoir seul. Quelqu'avancé que foit aujourd'hui l'art des chimistes , il ne leur a point été possible de saisir & de coërcer cet être que les physiciens sont convenus de regarder comme un fluide, & dont ils expliquent d'ailleurs affez bien les effets, lorfque, subjugués par l'habitude, ils regardent son existence comme réelle. Ces difficultés ont fait penser à quelques chimistes, & en particulier au célèbre Macquer, que le feu n'étoit autre chose que la lumière, & la chaleur qu'une modification des corps due au mouvement & à la collision de leurs molécules. Cette opinion n'existe plus parmi les savans qui cultivent la chimie. Pour concevoirles différentes théories propofées depuis quelques années fur le feu, il ne faut point se borner à traiter cet objet d'une manière aussi générale. Les idées qu'on donneroit seroient aussi vagues que le fujet lui - même ; le feul moyen d'acquérir quelques connoissances exactes & qui puissent éclairer la fuite immense de faits qui constituent aujourd'hui la science chimique, c'est de diviser

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 107
ce fujet, c'est d'en séparer les paries, d'en
examiner les disserentes saces, de les retourner,
pour ainst dire, de diverses manières, & de
considérer successivement comme autant d'esses
particuliers du seu, la lumière, la chaleur, la
rarésation, les changemens produits dans les
corps par la chaleur, & ceux qu'on attribuoit
au seu combiné, appelé alors phlogssique, &c.

### 9. I. De la Lumière.

On ne peut pas former sur la lumière le même doute que sur le seu en général, puifque son existence. & se propriétés son trèsconnues aujourd'hui. Ce corps, que l'on croir lancé par le soleil & les étoiles fixes, est la cause que nous appercevons tous les autres; sans lui tout seroit plongé dans l'obscurité, & nos yeux nous seroient parfaitement inutiles. C'est lui qui réséchi en droite ligne de la surface des corps éclairés, vient frapper nos yeux & peindre sur la rétime l'image des objets d'où il s'élance. On a trouvé le moyen de le rassembler dans la chambre obscure, de le rendre visible & distinct des corps éclairés, & d'en examiner les propriétés particulières.

La lumière est douée d'un mouvement si rapide, qu'elle parcourt quatre-vingt mille lieues par secondes, suivant le calcul des plus grands astronomes. Elle se meut en ligne droite, elle est formée de rayons qui, après avoir été lancés des astres d'où ils partent, s'écartent, & vont en divergeant à mesure qu'ils obétifent au mouvement qui leur a été communiqué. L'élassicité de ces rayons est telle que, lorsqu'ils tombent sur une surface susceptible de les réslèchir, l'angle de leur réslexion est preséqu'égal à celui de leur incidence; comme l'apprend la catoptrique. Lorsque la lumière passe à côté d'un corps quelconque, elle s'instéchit plus ou moins, & cette inssexion, en prouvant sa gravitation vers ce corps, démontre qu'elle est un corps elle-même.

Quelque pénétrante qu'elle soit, & de quelque rapidité qu'elle jouisse, elle ne marche pas continuellement en ligne droite, & les corps qu'elle rencontre dans son chemin, sont autant d'obstacles qui la dérangent & lui sont éprouver des déviations. En passant obliquement d'un milieu rare dans un milieu plus dense, elle éprouve une réfradion comme tous les corps solides; mais Newton a découvert que sa réfrangibilité est en raison inverse de celle de tous les autres corps. En esset, ceux-ci s'éloignent de la ligne perpendiculaire, toutes les soits qu'ils passent dans des milieux plus denses que ceux qu'ils quittent, & la lumière en les traversant

p'Hist. NAT. ET DE CHIMIE. 109

fe rapproche au contraire de la perpendiculaire. C'est à la dioptrique à faire connoître plus
en détail les loix des réstactions lumineuses.

La lumière parvenue à la furface de la terre. annonce aux animaux qui l'habitent la préfence de tous les corps qui les environnent, & leur fait distinguer les matières opaques, transparentes & colorées. Ces trois propriétés font tellement inhérentes à fa présence, que les corps les perdent dans les ténèbres, & qu'il n'est plus possible de les distinguer. La différence de l'opacité, de la transparence & de la coloration tient donc, dans les corps qui en jonissent, à la manière diverse dont la lumière les affecte, ou dont elle est elle-même affedée par eux. Un corps n'est transparent que parce que les rayons lumineux le traversent facilement, ce qui dépend sans doute de la forme de ses pores. Comme on trouve la transparence dans les matières les plus dures & les plus pesantes, il faut que la lumière qui les pénètre soit d'une ténuité extrême. En passant à travers ces corps, elle éprouve des réfractions qui sont en raison de Jeur denfité, lorsque ces corps sont de nature pierreuse, saline ou vitreuse, & dont la raison ne suit point la loi de leur densité; si les matières transparentes appartiennent à la classe des corps combusibles. C'est ainsi que l'ambre jaune ou le succin transparent a une force réfringente beaucoup plus considérable, qu'un crystal fain

fupposé d'une densité égale.

C'est en examinant les réfractions & les réflexions de la lumière, que le grand Newton est parvenu à décomposer ou plutôt à disséquer ce corps, & à démontrer que les différens rayons qui composent chaque faisceau lumineux, étoient teints d'une couleur particulière ; jusqu'à lui on n'avoit que des idées fort inexactes & fort obfcures sur la cause des couleurs. Comme chaque rayon lumineux fuit des loix particulières dans sa réfrangibilité, ainsi que dans sa réflexibilité, en faisant tomber un faisceau de lumière sur l'angle d'un prisme triangulaire de verre, & en failant tourner ce prisme fur son axe, les rayons qui constituent ce faisceau éprouvant une réfraction différente, se féparent, s'isolent en passant à travers le verre, & lorsqu'on en recoit l'image sur un plan blanchi qu'on oppose à leur passage, ils y forment un spedre ou une bande allongée , peinte des fept couleurs fuivantes en comptant de bas en haut, le rouge, l'orange; le jaune, le verdy le bleu, le pourpre & le violet.

La surface des corps opaques & diversement colorés, paroit faire sur la lumière un esse comparable an prisme. C'est de cere esse

que paroît dépendre la diversité des couleurs dont ils brillent à nos yeux. En effet, si tous les rayons lumineux qui frappent un corps opaque, sont réfléchis ensemble & sans séparation de cette surface, ils portent tous leur éclat sue nos yeux, & fl en résulte la couleur blanche; fi au contraire tous les rayons sont absorbés sans être résléchis par la surface des corps, ces derniers présentent une ombre très-soncée, dont le contraste avec les objets bien éclairés, conftitue la couleur noire ou plutôt l'absence de toute couleur. Enfin, chaque faisceau lumineux étant un composé de sept rayons teints de couleurs diverses, la réfrangibilité différente qui diftingue & caradérise chacun d'eux, est la cause que tel corps ne réfléchit que tel rayon, & laisse passer & absorbe tel autre, d'où naît la variété des couleurs. La coloration dépend donc de la nature & de la furface des différens objets, comme la transparence dépend de la forme de leurs pores; & toutes deux naissent des modifications que la lumière éprouve soit de la surface, soit de l'intérieur des corps sur lesquels elle tombe. Ce que l'on appelle la couleur bleue ou rouge, est produit par la décomposition du faisceau lun ineux dont tous les rayons sont absorbés, exceptés le bleu ou le

Telles font les principales propriétés qui cas radérifent la lumière libre ou confidérée comme Pémission du soleil & des étoiles fixes. Mais doit-on se borner à la considérer ainsi libre & isolée? ne doit-il pas en être de ce corps comme de tous ceux que nous connoissons? n'obéit-il pas comme eux à l'attraction chimique ? Cette conjecture est d'autant mieux fondée que les effets de la lumière ne paroissent pas se borner aux modifications de sa course ou de son mouvement produites par la surface des corps; en effet, si les substances qu'on expose à fon contact ou qu'on tient plongées dans ses courans, éprouvent quelque altération & changent de nature fans aucune autre cause connue, il faut bien que ces changemens soient dus à la lumière, que ce corps en soit l'agent, & qu'il lés produise par une attraction chimique. Quoique l'art ne soit point encore parvenu à prouver d'une manière positive, si ces altérations dépendent de la décomposition de la lumière on de celle des corps qu'elle altère par fon contact, ou enfin, de l'une & de l'autre à la fois, ce qui est très - vraisemblable, les faits qui annoncent cette influence font trop nombreux & trop frappans, pour qu'il soit permis de les oublier. Nous ne présenterons ici que les principaux & les plus démontrés, parce que POUS

D'HIST. NAT. ÉT DE CHIMIE. 113'
nous traiterons cet objet plus en détail dans
Phistoire de chaque corps naturel.

Depuis long-tems les physiciens ont reconnu l'influence de la lumière dans la végétation : les cultivateurs ont observé les premiers que les plantes qui croissent à l'ombre sont pâles & fans couleur ; on a donné le nom d'étiolement à ce phénomène, & celui de plantes étiolées aux végétaux qui l'ont éprouvé. L'herbe qui croît fous les pierres est blanche, molle, aqueuse & Sans saveur ; les jardiniers savent tirer parti de ce phénomène pour fournir à nos tables des herbes & des légumes blanes & tendres, en liant & comprimant leurs feuilles les unes fur les autres, pour que celles qui font à l'intérieur foient défendues du contact de la lumière. Plus les rayons du foleil frappent les végétaux, & plus ces derniers acquièrent de couleur; telle est l'origine de ces matières colorantes, précieufes par le ton & par la solidité, que beaucoup de peuples orientaux retirent des bois, des écorces, des racines, &c. & que l'art le plus indufrrieux des teinturiers européens ne peut parvenir à imiter.

La couleur n'est pas la seule propriété que les végétaux doivent au contact des rayons lumineux. Ils acquièrent encore de la saveur, de l'odeur, de la combustibilité; c'est ainsi que 114

la lumière contribue à la maturité des fruits & des semences, & que sous le ciel brûlant de l'Amérique, les végétaux font en général plus odorans, plus sapides, plus résineux. C'est par cette raison que les pays chauds semblent être la partie des parfums, des fruits très-odorans. des bois de teinture, des réfines, &c. Enfin l'action de la lumière est si énergique sur l'organime végétal, que ces êtres frappés par les rayons du soleil, versent par les pores supérieurs de leurs feuilles, des torrens d'air vital dans l'atmosphère; tandis que, privés de l'afped & du contact immédiat de la lumière de cet astre, ils n'exhalent plus qu'une mosète délétère, ou un véritable acide semblable à celui que nous retirons de la craie. Cette importante découverte due à M. Prieslley, & poussée beaucoup plus loin par M. Ingen-Housze, demontre bien quelle est la puissance des rayons lumineux sur la végétation ; les effets que la lumière produit en grand fur les végétaux, fe retrouvent avec la même énergie dans un grand nombre d'opérations chimiques. Il n'est pas une substance qui, renfermée dans des vaisseaux de verre bien bouchés & exposés au contact des rayons du foleil, n'éprouve plus ou moins d'altération par ce contact. Ce sont sur tout les acides minéraux , les oxides ou chaux métalliques ; les

poudres végétales & les huiles animales volatiles. dans lesquelles on observe les altérations les plus fingulières. Il n'est pas un oxide métallique, fur-tout parmi ceux de mercure, qui ne change de couleur & ne devienne en général plus foncé à la furface expofée au foleil ; on peut se convaincre de ce fait en visitant les couleurs en poudre pour la peinture, conservées dans des bocaux de verre chez les marchands. Les acides minéraux deviennent plus colorés, plus volarils & fumans, lorfqu'on les tient au foleil; les fels métalliques y noircissent, les huiles animales y prennent une couleur brune & obscure. Tous ces changemens méritent la plus grande attention de la part des chimistes, & ils constituent une suite de recherches immenses dont on ne s'est point encore affez occupé. Schéele est le premier qui en ait décrit quelques-uns : M. Bertholet s'en est aussi occupé, & nous verrons par la suite qu'il a déterminé ce qui se passe dans plusieurs de ces altérations.

### 5. I I. De la Chaleur.

Il y a beaucoup plus de difficultés dans l'examen des propriétés de la chaleur, que dans celui de la lumière. On ne peut pas prouver par la pefanteur, que la chaleur foit un être existant par lui-même, & plusieurs grands hommes ont penfé avec Bacon qu'elle n'étoit qu'une modification dont tous les corps font susceptibles. Ce qu'il y a de certain, c'est que sa présence a toujours indiqué celle du feu pour les physiciens comme pour le commun des hommes, & qu'elle a toujours été prise, tantôt pour cet élément lui-même, tantôt pour un de ses caractères.

Ses principales propriétés sont de pénétrer tous les corps, de se répandre uniformément & de tendre à l'équilibre, de dilater les diverses substances qu'elle pénètre, de les faire passer de l'état folide à celui de liquide, & de celui-ci à l'état de fluides élaftiques.

La chaleur se communique en général aux corps de trois manières, ou par le contact d'un corps chaud, ou par le mouvement, ou par l'acte de la combinaison. Il n'y a personne qui n'ait observé qu'en mêlant deux fluides d'une température différente, l'un sensiblement chaud & l'autre froid, le premier perd ce qu'il communique au second, & la chaleur devient égale entre les deux; de même on fait qu'en approchant un corps folide échauffé d'un autre corps folide froid, celui-ci enlève au premier une partie de fa chaleur, & tous les deux prennent une température uniforme. Quant au développement de la chaleur par le mouvement

la fridion opérée entre deux folides, tels que des pierres dures, des morceaux de bois, d'yvoire, des matières métalliques, produit une 
chaleur qui va fouvent jufqu'à l'inflammation; 
comme tout le monde le fait. Le naissance de 
la chaleur par l'acte de la combinaison n'est 
pas plus équivoque; l'union des acides concentrés avec l'eau, la chaux-vive, les alkasis purs, 
les métaux, en produit une très-forte, & elle 
va jusqu'à l'inflammriton entre certains sluides, 
tels que l'esprit de nitre & les huiles.

Les loix que suit la chaleur en se communiquant d'un corps à l'autre, étoient regardées en physique comme analogues à celles du mouvementa avant les travaux de MM. Wilke à Stokolm, Irwine à Glascow, Crawford & Kirwan à Londres, Lavoisier & de la Place à Paris. Ces favans ont fait voir, par leurs recherches que rien n'étoit moins connu & plus difficile à connoître que la progression & la communication de la chaleur dans des systèmes de corps inégalement échauffés. Leurs expériences, d'ailleurs très-ingénieuses, ne sont point encore affez multipliées, & ils comptent eux-mêmes encore trop peu fur leurs réfultats généraux. pour qu'il foit possible de les regarder comme faifant partie des élémens de la fcience chimique. Il est cependant très vraisemblable qu'elles

conduiront à une théorie générale applicable à tous les phénomènes de la chimie, puifqu'il n'en est aucuns dans lesquels elle ne joue un rôle, foit par son absorption, soit par son dégagement.

Les travaux les plus exacts & les plus délicats n'ont encore pu rien apprendre de positif sur la nature de la chaleur, & les chimistes sont partagés, ainsi que les physiciens sur eet objet important. Les uns avec Bacon de Vérulam, pensent que la chaleur n'est qu'une modification dont tous les corps naturels font sufceptibles. qu'elle n'existe point par elle-même, & qu'elle ne consiste que dans l'oscillation des petites molécules qui compofent le tiffu de tous les êtres. Telle étoit l'opinion adoptée par Macquer. Ces favans appuyent leur théorie fur les faits suivans. La chaleur suit tous les phénomenes du mouvement, & paroît obéir aux mêmes loix; elle l'accompagne constamment, augmente avec lui, & diminue en même proportion. Si l'on en excepte les différences qu'elle présente dans sa communication, ou son passage de corps à corps, qui ne suit pas des loix femblables à celles du mouvement, elle offreune analogie frappante avec lui dans toutes fes autres propriétés ; lorsque la cause qui la produit se railentit où cesse entièrement, la chaleur

# D'HIST. NATI AT DE CHIMIE. 119 dinimue & se dissipe bientôt, Pour saire concevoir cette hypothèse, les physiciens qui l'ont proposée, observent que les corps même les plus denses, sont remplis d'une grande quantiré de petites cavités ou de pores, dont le volume peut être beaucoup plus grand que celui de la subslance qu'ils environnent & qu'ils renferment. Ces vides permettent à leurs molècules de se motivoir les unes sur les autres, d'ofesiller dans tous les sens. Si ces oscillations ne sont point apperques, c'est qu'elles se sont sur des parties extrêmement sides qui échappent à nos sens, comme les vides ou pores y échappent euxquêmes. Ensin, les savans qui regardent la chaleur

recomoître aucune pefanteur, &c.

Plufieurs autres phyficiens & quelques chimilles modernes croyent au contraire que la chaleur est un fluide particulier répandu dans teus les corps de la nature, & dont ils font pénétrés avec plus ou moins d'énergie; ils distinguent ce fluide dans deux états; dans celui de combination & dans celui de liberté. La première n'est pas fensible à nos organes, in au thermomètre; elle repose dans les corps dont elle constitue un des principes; elle y est dans

comme un mouvement intellin, font encore fondés fur ce qu'aucune expérience positive ne démontre son existence, sur ce qu'on n'a pu y un état de compression plus ou moins considérable; elle se dégage souvent dans la décomposition, & alors elle passe à l'état de chaleur libre; elle devient susceptible d'agir sur les corps placés dans son atmosphère ; le thermomètre peut en mesurer la force & en indiquer les degrés. Comme tous les corps qui passent de l'état solide à l'état fluide, & de ce dernier à celui de vapeurs, excitent du froid dans l'atmosphère environnante, ils soupçonnent qu'il y a une grande quantité de matière de la chaleur absorbée par ces corps, & que lorsqu'au: contraire les substances qui de sluides deviennent concrètes, produisent de la chaleur. cette dernière est dégagée de ces substances. & passe de l'état de combinaison à celui de

Schéele, persuadé ainsi que Bergman que la chaleur, est un corps existant par lui-même, a examiné avec beaucoup de soin, les phénomènes qu'elle présente comme agent chimique & comme susceptible de combinations. Il a etu même pouvoir conclure de ses expériences, qu'elle est un composé d'air vital, qu'il appelle air du feu, & de seu fixe ou phlogistique; qu'elle ne diffère de la lumière que par la quantité relative de ce dernier principe: mais quelqu'ingénieuses & quelque viaies que soient ca

D'HIST, NAT, ET DE CHIMIE. elles-mêmes les recherches auxquelles il s'est livré, les inductions qu'il en a tirées fur la nature & les principes de la chaleur, ne nous ont point paru en découler naturellement, & nous ne pensons pas qu'on puisse regarder son analyse de la chaleur comme démontrée. Quelques physiciens pensent que la lumière & la chaleur sont un même corps, & ne différent que par leur état. Ce corps est lumière, lorsque ses molécules rassemblées & jouissant de toute leur attraction, sont lancées avec beaucoup de force ; il est chaleur, lorsque ces mêmes molécules divifées fe meuvent lentement & tendent à l'équilibre. Ils croyent que la chaleur peut devenir lumière, & la lumière chaleur; cependant on ne peut se dissimuler que la lumière ne produise souvent des effets trèsdifférens de ceux de la chaleur, comme cela a lieu dans l'acide nitrique, l'acide muriatique oxigéné, les chaux ou oxides métalliques, les feuilles des végétaux plongées dans l'eau; tous ces corps donnent de l'air vital ou du gaz oxigène, lorsqu'ils sont exposés aux rayons du foleil, & la plupart n'en donnent pas par la seule action de la chaleur. C'est ainsi que la lumière artificielle de nos feux venant à traverser les vaisseaux, change la nature des produits qui s'en dégagent. .

122

Enfin, MM. Lavoifier & de la Place femblent soupçonner que les deux hypothèles sur la chaleur, sont vraies & ont lieu en mémetems; c'est-à-dire, que la chaleur consiste dans l'existence d'un corps particulier, & dans les ofcillations intestines des corps exeitées par su présence.

Quelle que soit au reste la nature de la chaleur, les phénomènes qu'elle présente dans ser combinaisons & les décompositions chimiques, n'en sont pas moins certains, & ne doivent pas moins être observés avec soin. Un grand nombre de faits ont démontré que ce corps ou cette modification est inaltérable en elle - même', qu'elle ne se perd point, & c'est es qui a porté MM. Lavoisier & de la Place à présenter un axiome ou un principe général sur son apparation ou sa disparition. Comme ce principe est de la plus grande importance pour la théorie chimique, mous croyons devoir le rapporter

« Si dans une combination ou dans un charasegement d'état quelconque, il y a une dimisonution de chaleur libre, cette chaleur répasorita toute entière, lorfque les fubflances reviendront à leur premier état; & réciprosequenent, fir dans la combination ou le chargement d'état, il y a une augmentation de D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 123 se chaleur libre, cette nouvelle chaleur dispase roîtra dans le retour des substances à leur se état primitif se.

En généralisant encore plus ce principe, & en l'étendant à tous les phénomènes de la chaleur, ils l'ont exposé de la manière suivante. « Toutes les variations de chaleur, soit réel-seles, soit apparentes, qu'éprouve un système de corps, en changeant d'état, se reproduissent dans un ordre inverse, lorsque le système revient à son prentier état.».

Pour mesurer la quantité de chaleur absorbée ou dégagée dans les différens phénomènes, chimiques, mesure qui devient aujourd'hui de la plus grande importance d'après ce que nous avons exposé, les physiciens modernes ont cherché des moyens capables de suppléer aux thermomètres dont les échelles n'ont point l'etendue convenable, & dont la marche n'est pas aussi certaine qu'on l'avoit eru d'abord. M. Wilke avoit proposé d'employer la fonte de la neige par les corps dont il vouloit connoître la chaleur; mais MM. Lavoisier & de la Place ont trouvé une méthode plus sûre & plus facile à pratiquer. Elle confifte en général à exposer les corps qui produifent de la chaleur par leur combinaison, après les avoir réduits, ainsi que le vase qui les renferme, à la température de o, dans un vaisseau entouré de glace, dont la couche intérieure ne peut être fondue que par la chaleur dégagée de ces corps pendant leur union, & à mesurer la quantité de cette chaleur, par celle de l'eau fondue & recueillie avec soin. Ils sont aussi parvenus par ce procédé à connoître sûrement la chaleur spécifique des corps, à mesurer celle qui estabsorbée dans certaines combinaifons. & enfin à déterminer jusqu'à celle qui se dégage dans la combustion & la respiration. La précision que nous nous sommes imposée, & les longs détails qu'il seroit nécessaire de donner ici pour faire connoître l'instrument ingénieux imaginé par ces deux favans académiciens, & la manière dont ils s'en servent pour déterminer la chaleur spécifique des corps, ainsi que celle qui est absorbée ou dégagée dans les combinaisons chimiques, nous forcent de renvoyer à leur ouvrage, même (1).

"Arrêtons-nous encore ici sur le rapport qui paroît exister dans quelques cas entre la lumière & la chaleur, & sur les différences qui les caractérisent dans les procédés de la nature & de

<sup>(1)</sup> Voyez Mémoire sur la chaleur, lu à l'académie royale des sciences, le 28 juin 1783, par MM. Lavoiser & de la Place, de la même académie.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 125 Part. De ce que la lumière des rayons du soleil

echauffe les corps qu'elle frappe, on ne doit pas en conclure que la lumière & la chaleur foient une feule & même fubstance; comme il existe au contraire un grand nombre de cas dans lesquels il y a beaucoup de lumière sans chaleur, ainsi que de ceux où l'on rencontre beaucoup de chaleur fans lumière, plusieurs phyficiens croyent que la lumière diffère beaucoup de la chaleur. En effet, les phosphores, le. diamant, le bois pourri, les matières animales en putréfaction, les infectes & les verres lumineux, les rayons de la lune réfléchis & concentrés par les miroirs métalliques & les lentilles, offrent une lumière très-vive & très éclatante. fans présenter de chaleur sensible : & tous les corps naturels peuvent être fortement échauffés fans devenir lumineux.

Les rayons solaires ne paroissent produire de la chaleur, que par la percussion des corps sur lesquels ils sont reçus, & par le frottement qu'ils éprouvent de la part de ceux qui s'opposent à leur passage. Si les corps opaques colorés en rouge & particulièrement en noir, s'échaussent plus & sur-tout plus vire que les surfaces blanches & brillaintes, c'est sans doute parce que les rayons éprouvent des réfractions plus sontes, & peut-être même parce qu'ils se

combinent avec la substance même de ces corps très colorès, tandis que les surfaces blanches les résléchissent plutôt que de les absorber.

Quant à la production de la lumière par la chaleur forte & continuée, comme on l'observe dans la combustion des huiles, des bois, des graisses, dans l'incandescence des métaux, des pierres, elle tient encore à des causes qui ne supposent en aucune manière une identité entre la lumière & la chaleur. Lorsqu'on chauffe fortement les corps combustibles, ils finissent par produire de la flamme qui supplée à l'absence des rayons du foleil, & donne naissance aux mêmes effets. Mais cette lumière, le produit de l'inflammation, pouvoit être contenue, ou dans le corps combustible, ou dans l'air dont la présence est nécessaire à sa production, & rien ne démontre que c'est la chaleur qui se change en lumière. L'incandescence des corps incombustibles, tels que les piertes dans lesquelles on ne peut point admettre la présence de la lumière combinée, au moins comme dans les corps combustibles, a été expliquée d'une manière très-ingénieuse par Macquer. Suivant ce chimiste, elle dépend des vibrations fortes. excitées dans les molécules de ces corps par la chaleur; ces vibrations disposent les particules de forte que leurs facettes sans cesse agitées,

sont comme autant de petits miroirs qui réfléchiffent & lancent directement vers nos yeux les rayons de lumière qui existent dans l'air pendant la nuit autant que pendant le jour, & qui ne sont insensibles & ne produisent les ténèbres que parce que leur direction ne se fait pas sur les organes de la vue. Telles étoient les idées de Macquer & d'un affez grand nombre de physiciens; mais des faits mieux observés & plus nombreux, sur la différence de chaleur contenue dans chaque corps, fur leur aptitude à l'absorber, sur les attractions électives auxquelles elle paroît obéir, rendent l'opinion de l'existence de la chaleur comme corps particulier, beaucoup plus forte que jamais. On pense qu'il est souvent un des principes des corps composés; que c'est le plus léger de tous les corps naturels, & que c'est pour cela qu'on ne peut pas en reconnoître l'existence par la pesanteur. On dissingue deux espèces de chaleur, ou plutôt on distingue la chaleur ellemême en deux états différens, dans toutes les substances naturelles; l'une qui est intimement combinée, & qu'on appelle chaleur latente où calorique, parce qu'elle n'y est pas sensible; l'au tre qui y est simplement disseminée. Celle-ci peut en être chaffée par la seule pression ou par des moyens mécaniques; c'est ainsi que

lorsqu'on frappe une barre de fer, & qu'on rapproche ses molécules par le choc, la chaleur s'en échappe, comme l'eau fort d'une éponge humide que l'on presse. La chaleur vraiment combinée ne fort des corps que par de nouvelles combinaisons chimiques. Toutes les matières solides qui contiennent ces deux espèces de chaleur, peuvent prendre une plus grande quantité de l'une & de l'autre; celle qu'on v ajoute en écarte de plus en plus les molécules: fon premier effet est le ramollissement du corps folide; fon fecond, à mesure qu'elle s'accumule. est la fusion ou la liquésaction; son troissème. toujours lorsque sa quantité augmente, est la fluidité élassique; mais nous traiterons de ces phénomènes dans les deux paragraphes fuivans.

### 5. III. De la Raréfaction.

L'effet le plus frappant que les Phyficiens attribuent au feu, & qui est conslamment produit par la chaléur, est la raréfaction. Nous avons déjà fait remarquer que la principale action de la chaleur étoit d'augmenter le volume de tous les corps, sans augmenter leur pesanteur absolue, & de diminuer au contraire leux pesanteur spécifique. Cette raréfaction indique l'intromission d'une substance quelconque dans les petites cavités des corps raréfiés; cette substance

tance qui est la chaleur elle-même, agit comme des coins ou des resforts qui séparent & éloignent les molécules de ces corps. Si ceux-ci, 
lorsqu'ils sont rarésés par la chaleur, n'ont pas 
acquis plus de poids, & si leur pesanteur spécisque est moins considérable qu'auparavant, 
c'est que la rarésation ne consiste que dans un 
simple écartement des parties du corps chaud, 
dont les potes sont alors aggrandis, de manière qu'il contient plus de vide & moins de 
parties, solides qu'auparavant dans un espace 
donné; cet écartement est dù à la matière de 
chaleur, dont le poids est nul pour nous.

Si Pon considère que les corps rarésiés par la chaleur, éprouvent dans leurs molécules un mouvement intessin qui tend à les désunir & à les séparer les unes des autres, & que le froid au contraire les rapproche & les resser les unes contre les autres, on sera convaincu que la chaleur est une force opposée à la gravitation des parties des corps les unes sur les autres, & qu'elle détruit leur attraction particulière; car il est nécessaire d'observer que l'attraction trouvée par Newton a trois modifications, pour ains dire, ou trois manières d'être qui méritent d'être bien distinguées les unes des autres. Le premier état de l'attraction constitue celle qui, combinée avec une première impulsion préexistante,

retient les planètes dans leurs orbites. & les empêche de s'écarter du foleil vers lequel elles se précipiteroient sans la force centrisuge imprimée par l'impulsion supposée : on pourroit appeler cette première attradion planétaire pour la distinguer des deux autres. Le second état ou la seconde modification de l'attraction. comprend celle qui fait tendre les corps plongés dans l'atmosphère de notre globe vers son centre; c'est la gravitation terrestre. Enfin, la troisième modification de cette force générale appartient à celle par laquelle les diverfes parties d'un corps particulier, d'une pierre, ou de toute autre substance compacte, pèsent sur leur centre ; cette dernière donne naiffance à l'aggrégation; ses différens états ou degrés produisent la pesanteur spécifique; c'est celle-ci que la chaleur diminue & tend à détruire, & c'est en la diminuant qu'elle opère un grand nombre d'effets qui entretiennent les combinaisons, les décompositions, la végétation, l'animalifation . &c.

Boerhaave, qui a confidéré les effets du feu plurôt en physicien qu'en chimiste, a établi sur la raréfaction prise en général, trois loix que nous allons examiner.

# D'Hist. NAT. ET DE CHIMIE. 131

### PREMIÈRE Lor.

### Tous les corps sont dilatés par la chaleur.

Quoiqu'il foit vrai en général que presque tous les corps de la nature sont dilatés & raréfiés par la chaleur, il est cependant nécessaire de faire quelques remarques fur ce phénomene. Premièrement, toutes les substances minérales sans exception éprouvent une dilatation & une raréfaction d'autant plus grandes, que la chaleur à laquelle on les expose est plus forte. Cette raréfaction va même jusqu'à détruire entièrement l'aggrégation d'un grand nombre d'entr'elles; mais si l'on applique cette loi aux matières végétales & animales, elle paroît fouffrir quelques exceptions. En effet, une chaleur douce dilate à la vérité leurs fibres, les écarte & diminue la densité de leur tissu, mais par une chaleur brusque & forte, le parchemin les membranes, les tendons se retirent, se resserrent sur eux-mêmes; propriété qui paroît tenir à l'irritabilité ou plutôt à la contradilité des fibres animales, pour lesquelles la chaleur femble être un stimulus, tant que leur organifation n'est pas détruite.

Anta inna ioregrape.

### SECONDE LOL

Les corps raréfiés par le feu éprouvent une dilatation dans toutes leurs dimensions,

Une barre de fer chauffée augmente en longueur & en largeur. Les physiciens ont imaginé plusieurs instrumens pour connoître & pour mesurer même cet effet de la raréfaction. Le pyromètre dont l'invention appartient à Musschenbroëck, annonce par le mouvement d'une aiguille sur un cadran, jusqu'à la mille quatrevingtième partie d'une ligne de dilatation dans les barres métalliques chauffées. Cette fensibilité est due à la réunion de plusieurs leviers plus longs les uns que les autres. Le dernier peut faire un affez grand chemin, pour mouvoir, à l'aide d'une roue ou d'un rateau, une aiguille dont la marche mesurée sur le cadran, indique les degrés les plus petits de l'alongement de la barre. Comme le pyromètre n'annonce que l'alongement des barres métalliques, les phyficiens se servent d'un cylindre traversant un anneau de métal quand l'un & l'autre sont froids; si l'on chausse le cylindre, il ne peut plus passer à travers l'annean, ce qui démontre que les corps font dilatés dans leur diamètre comme dans leur longueur.

C'est d'après ce phénomène très-connu des chimistes; qu'il est nécessaire de laisser du jeu aux grilles qui entrent dans les fourneaux, & de ne point trop serrer tous les vaisseaux qu'on lutte ensemble; sans cette précaution on ne pourroit éviter les fractures ni les inconvéniens qui les accompagnent.

### TROISIÈME LOI.

La dilatation a lieu en raison directe de la rareté, où inverse de la densité des corps.

Boerhaave, pour établir cette troisième loi. n'a comparé l'effet de la chaleur que fur trois corps solides très-différens les uns des autres, tels que du bois, une pierre & un métal; il avoit observé qu'en effet le bois se dilatoit le plus, ensuite la pierre, puis le métal, & que la raréfaction ou l'écartement des molécules des corps suivoit leur densité; il en avoit conclu que plus le tissu des corps est rare, & plus ils se dilatent, & qu'au contraire plus il est dense, moins ils fe raréfient. Mais en répétant l'expérience de la raréfaction par la chaleur fur un grand nombre de corps solides différens les uns des autres, M. de Buffon a prouvé que la chaleur les dilate en raison de leur altérabilité par le feu ; c'est-à-dire, les pierres en raison de leur

F iii

134

calcinabilité, & les métaux en raison de leur fusibilité. Boerhaave, qui avoit étendu cette loi jusqu'aux fluides, ne l'avoit établie que d'après la dilatation respective de l'air, de l'esprit-devin & de l'eau. S'il avoit comparé la raréfaction du mercure à celle de ces premiers fluides, il n'auroit pas généralifé cette loi comme il l'a fait, puisque cette matière métallique, beaucoup plus dense que l'esprit-de-vin & l'eau, se dilate spécifiquement plus que ces deux fluides. Cette expérience prouve que ce n'est ni l'inflammabilité, ni la fusibilité des fluides qui déterminent les degrés ou la vîtesse de leur raréfaction par la chaleur. MM. Bucquet & Lavoifier qui ont fait une longue suite d'expériences fur la dilatation des fluides, & fur la marche de leur raréfaction par la chaleur, n'ont pas pu rouver la cause de la diversité singulière qu'ils y ont observée, & ils se sont contentés de les décrire sans en tirer de résultat.

Outre les loix de la raréfaction que la chaleur produit, & qui ne font pas encore, à beaucoup près, connues, il est essentiel de savoir, 1°, que les corps en passant de l'état solide à celui de fluidité produisent toujours du froid, comme les sels en se dissolvant dans l'état, l'éther qui s'évapore, &c. 2°, que, les sluides susceptibles de passer à l'état concret, s'échaussent en deve-

nant folides; ainfi, l'eau qui fe géle torfqu'on la tient plongée dans un bain de glace, ne donne jamais me auffigrand degré de froid que l'esprit-de-vin plongé dans le même bain. On conçoit d'après ce qui a été exposé jusqu'iet, que cet esse général dépend de ce qu'un corps qui de solide devient liquide absorbe plus de chaleur qu'il n'en avoit auparavant, tandis que dans la circonstance contraire il en laisse échapper la quantité de chaleur qui le tenoit sondu.

### 5. IV. Du Phlogistique de Stahl.

Beccher, frappé de la propriété qu'ont certains corps de produire du fen, c'est-à-dire, de la chaleur & de la fumière, par le mouvement répété ou par le contad d'autres corps en ignition, avoit imaginé qu'elle dépendoit d'un principe particulier qu'il appeloit terre inflammable. Stahl, qui s'est beaucoup occupé de cette dodrine, a pensé que ce principe étoit le feu pur ou la matière du fen fixe dans les corps combustibles; il a donné à cet étément ainsi combiné, le nom particulier de phlogifique ou principe inflammable, pour le distinguer du seu libre ou en action. Ses propriétés sout alors toutes différentes de celles qu'il présente dans son état de liberté, & on ne peut plus le

reconnoître à la chaleur & à la lumière qui font les deux indices du feu ; mais il les reprend des qu'il se separe des corps qui le retenoient, & il reparoît avec l'éclat & la chaleur qui l'accompagnent, lorfqu'il est isole & libre. Telle étoit l'idée fimple & grande que Stahl s'étoit forinée fur la nature des corps combustibles en général. Il est en effet naturel de penser que des matières qui une fois échauffées ou percutées fortement, prennent feu & continuent à brûler jusqu'à ce qu'elles foient entièrement consumées, doivent cette propriété au feu qu'elles recèlent, & que leur combustion n'est autre chose que le dégagement du feu & son passage à l'état de liberté. Tous les corps inflammables contenoient donc, fuivant Stahl, le feu fixé ou combiné qui étoit le principe de leur inflammabilité. D'après cela, il regardoit ce principe comme parfaitement identique dans toutes les substances qui le recéloient, de quelque nature qu'elles fussent, & quelque différence qu'elles présentassent. Il suffisoit qu'elles fussent combustibles ; pour qu'il y admît la présence d'une grande quantité de feu fixé ou de phogistique. Ainsi, le soufre, le charbon, les métaux, les huiles, le phosphore, &c. doivent tous leurs propriétés à la présence du feu fixé, & s'ils présentent des différences dans le tissu, la forme, la couleur, la consis-

tance, la pefanteur, &c. ces différences dépendent de celles des principes divers auxquels le phlogiftique est uni, car ce dernier est toujours le même, & ne peut jamais cesser est le l'être, à moins qu'il ne quitte ses combinaisons, & ne passe à l'état de seu libre.

Pour reconnoître les propriétés du feu fixé & dans l'état de phlogiftique, Stahl a comparé les corps qui le contiennent à ceux dans la composition desquels il ne paroit point entrer; il a observé que les premiers ont en général de la couleur, de l'odeur, de la sufisibilité, de la condustibilité, tandis que les feconds sont ordinairement incolores, inodores, plus ou moins fixes, infusibles, & fur-tout incombustibles. Il a également reconnu que les substances manifestement phlogistiquées perdoient la plus grande partie de leurs propriétés, lorsqu'on leur enlevoit le phlogistique, & qu'on les faisoit reparoitre en le leur restituant.

C'est spécialement sur le source & les matières métalliques, qu'il a étendu sa dostriné; & c'est d'après les phénomènes que ces corps présentent, qu'il l'a le plus solidement établic. Les métaux sont, suivant lui, des composés de terres particulières & de phlogistique; lorsqu'on les calcine, leur phlogistique s'en dégage en seu libre, & ils perdent conséquemment leur susbi-

# 138 ERTE LEMEN'S 17 Ha

lité, leur ducilité & leur inflammabilité. On leur rend ces propriétés en leur reflituant le phlogifique, & en les chauffant avec des huites, des charbons, & toutes les autres matières qui le contiennent. Le foufite est formé d'acide falfurique & de phlogistique, fa combustion constitte dans le dégagement de ce dernier principe, & s'il est entièrement dissipé, il ne reste plus que son acide s lorsqu'on traite cet acide avec le charbon, les huiles, les métaux, il leur enlève leur phlogistique & reforme du source, pu un corps coloré, odorant, fuisible, volatil & inslammable.

Quelque brillante que soit cette théorie, il est aisé de concevoir qu'elle est sujette à une grande difficulté; en esser s'est pécisse ceux qui l'ont suivi n'ont point allez spécisse ceux qui l'ont suivi n'ont point allez spécisse ceux c'est que le phlogistique, ils se sont conces d'une manière trop vagué & trop obscure; Macquer qui a bien sent cette difficulté, après avoir long-tems médité sur la nature du seu & du phlogistique, a pensé que la lumière en avoit toutes les propriétés, soit en la considérant comme libre, agitée & jouissant de tous ses droits, soit en la concevant comme principe des corps, & tendant à s'en sépare par le mouvement. En présentant un système admis dans les sciences, il est nécessaire d'en faire committe

en même-tems les difficultés, & d'en indiquer les erreurs. Nous croyons donc devoir exposer ici les objections que l'on fait aujourd'hui à la doftriue de ce grand chimiste, doctrine qui n'a perdu son éclat, qu'après avoir constitué une des plus brillantes époques de la chimie.

On peut réduire à trois chefs les principales difficultés qui se présentent dans la théorie du phlogistique. 1°. Les propriétés que Stahl a attribuées à la présence de ce principe, ne se rencontrent pas toujours dans les corps où il l'a admis. Le charbon, & en particulier celui des réfines qu'il regarde comme le phlogistique presque pur, n'est ni odorant, ni volatil, ni fusible; il y a même quelques charbons qui ne font que très-peu combustibles. Le diamant très-infusible, très-fixe, très - transparent, trèsinodore, est peut-être le corps le plus inflammable qui foit connu, puisqu'il brûle en entier & fans rélidu. L'esprit - de -vin , l'éther, plusieurs huiles essentielles n'ont point de couleur.

2°. Souvent les corps , en perdant le phlogiftique, acquièrent des propriétés que Stahl attribuoit ordinairement à la préfence, à « qui étoient même peu énergiques avant qu'il fût diffipé. La plupart des métaux prement dans leur calcination une couleur beaucoup plus foncée, comme le cobalt, le mercure, le plomb, le fer, le cuivre, &c.

3°. Stahl en s'occupant beaucoup des corps combustibles, d'après la nature desquels il a cherché à fixer celle du phlogistique, n'a presque point fait d'attention à la nécessité de l'air pour la combustion & seinble avoir oublic qu'il y contribue essentiellement. C'est d'après cet oubli qu'il n'a pas prévu la plus forte objection qu'on pût lui faire, & qui ne lui a cependant été proposée par aucun chimisse de son tems. Si la combustion n'est que le dégagement du phlogistique, il est clair que c'est une décompofition dans laquelle le corps combustible perd un de ses principes; or, comment se peut-il saire qu'une substance dont un des principes se disfipe, ait une pesanteur absolue plus considérable après cette perte, qu'elle n'en avoit auparavant? C'est ainsi que cent livres de plomb donnent cent dix livres de minium : que le foufre donne plus d'acide fulfurique en poids après sa combuttion, qu'il ne pesoit lui-même. C'est encore par cette raison que seize onces d'esprit-de-vin brûlé fournissent dix-huit onces d'eau pure, suivant la belle découverte de M. Lavoisier (1).

<sup>(1)</sup> Séance de l'académie royale des sciences, du 4 septembre 1784.

La force de cette objection, jointe à la difficulté de démontrer la présence du phlogistique, ont fait prendre à quelques chimistes modernes le parti de nier entièrement son existence. Il ne faut cependant entendre ceci qu'avec quelques restrictions; malgré les recherches immenses faites depuis quelques années sur les corps combustibles & sur la combustion, on n'a point encore pu renoncer à la matière du feu fixée dans les corps, & on a changé son nom de phlogistique en celui de calorique ou de chaleur combinée ; mais ce n'est point à cette matière que l'on attribue la propriété combustible. Sa présence dans les corps inflammables, n'est pas ce qui détermine leur inflammabilité.

Depuis que les chimiles ont cherché à apprécier la nécessité de l'air dans la combustion, ils ont fait plusieurs découvertes importantes, dont la principale est qu'une portion de l'air atmosphérique est absorbée par les corps qui brûlent, & que c'est cette partie d'air fixé ou combiné qui augmente la pesanteur absolue des métaux, du soufre, du phosphore, du gaz inslammable, de l'esprit-de-vin, après leur combustion. Comme on a aussi découvert que cette augmentation de pesanteur correspond parsaitement au poids de l'air absorbé, quelques

chimistes, à la tête desquels on doit placer MM. Lavoisier & Bucquet, avoient d'abord admis une théorie nouvelle, entièrement fondée sur cette absorption de l'air, & dans laquelle il n'étoit fait aucune mention du phlogistique. Cette théorie étoit absolument l'inverse de celle de Stahl , & elle étoit renfermée en entier dans les quatre principes sui-

1º. Les corps phlogistiqués de Stahl, font, suivant cette dodrine, des êtres qui ont beaucoup de tendance pour s'unit avec l'air; tendance qui constitue en général la combustibilité.

2°. Toutes les circonstances où Stahl pensoit que le phlogistique se dégage, ne présentent que des combinaisons avec l'air pur : telles font la combustion, la calcination en général, la respiration, la formation des acides sulfurique & phosphorique par la combustion du soufre & du phosphore.

3º Toutes celles au contraire où le phlopissique se combine suivant la doctrine de Stahl, offrent le dégagement de l'air dans la théorie pneumatique; telles sont la réduction des métaux opérée par la réaction des chaux métalliques & du charbon, la décomposition des acides par les corps combultibles, & en particuD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 143 lier celle de l'acide sulfurique & de l'acide nitreux par le fer, le charbon, &c.

4°. Tous les corps que Stahl croyoir être des compofés où le phlogifique entroit, font regardés, dans cette théorie, comme des êtres fimples, qui ont une grande affinité avec l'air pur, & qui cherchent à s'y combiner toutes les fois qu'ils font expofés à fon contaêt; de forte que toute combuflion, toute inflammation n'est qu'une combinaison de l'air dans le corps combultible, & toute opération dans laquelle un corps est censé reprendre du phlogitique, n'est que le dégagement de l'air pur, ou son passage d'un corps dans un autre.

Cette opinion, qui avoit été adoptée par Bucquet dans ses derniers Cours, explique, à la vérité, la plus grande partie des phénomènes de la combustion, de la calcination, de la réduction des chaux métalliques; mais elle ne rend pas entièrement raison de la flamme produite par les corps combustibles en ignition, du mouvement rapide excité dans l'inflammation, & de tous les changemens qui l'accompagnent. Macquer, qui a bien connu toute l'influence des découvertes modernes sur les théories chimiques, a pensé qu'elles ne renversoient point entièrement celle de Stahl, & il a rétini la doctrine pneumatique que nous

venons d'exposer, avec la théorie du phlogistique, en regardant ce principe comme la lumière fixée. Après avoir fait voir que la lumière pure; & telle qu'elle est versée sur notre globe par le soleil, peut être regardée comme la véritable matière du feu, & qu'en la concevant fixée dans les corps, elle constitue le phlogistique de Stahl, il a pense que, dans toute combustion, l'air pur dégage la lumière ou le phlogistique des corps combustibles, il en prend la place, & qu'on peut regarder, d'après cela, la calcination des métaux, comme la précipitation de l'air & le dégagement de la lumière. Lorsqu'au contraire on restitue le phlogistique aux chaux métalliques dans la réduction, la matiere de la lumière sert, suivant lui, à séparer ou à dégager à son tour l'air qui étoit fixé dans ces substances, & elles repassent alors à l'état métallique. Dans cette théorie qui paroissoit remplir l'objet que l'auteur s'étoit proposé, d'accorder la doctrine de Stahl avec celle des modernes, Macquer pensoit que le phlogistique peut s'unir aux corps même dans les vaisseaux fermés, puisque la lumière qu'il regardoit comme le véritable phlogistique, traverse les vases. de verre, comme tout le monde le fait, & pénètre même les vaisseaux de terre & de métal, lorsqu'ils sont échaussés jusqu'au point d'être

d'être rouges. Schéele a proposé une théories différente & qui a eu des partisans parmi les chimistes du nord. Il croyoit que le seu, la chaleur, la lumière, étoient des composés d'airvital & de pilogistique; qu'en traversant les vaisseaux la lumière étoit décomposée; qu'elle déposoit son phlogistique, & que l'air vital se dégageoit, comme dans la réduction des chaux ou oxides métalliques. Mais cette ingénieuse théorie, à l'aide de laquelle Schéele expliquoit l'instuence de la lumière solaire & de la chaleur diversement modifiée, sur un grand nombre de phénomènes chimiques, ne rend pas raison de l'augmentation de poids des métaux, du soufre, du phosphore, &c. après leur combustion.

M. Lavoilier, dont l'opinion doit avoir autant de poids en chimie que fes expériences ont eu d'influence fur fes progrès, a préfeuté une nouvelle doctrine, que beaucoup de chimiftes françois ont adoptée, & qui me paroit être celle de toutes qui explique le mieux les phénomènes de la nature. Il penfe que la lumière, la chaleur & tous les grands phénomènes que préfentent les corps combultibles dans leur inflammation, dépendent plus de l'air qui favorife cette dernière, que de leur nature propre; que la flamme qui a lieu dans cette opération,

146

est plutôt due à la lumière dégagée de l'air pur. qu'à celle qui est séparée du corps combustible. La décomposition qui a lieu, suivant Stahl & Macquer, dans la substance inflammable, il l'attribue à l'air pur qu'il regalde comme un composé de la matière du feu & d'un autre principe dont nous parlerons plus bas . & le feu fixé dont le dégagement joue le principal rôle. est, suivant lui, séparé de l'air pur plutôt que du corps combustible. Nous ne pouvons en dire davantage ici fur cet ingénieux système; nous y infifierons avec plus de détail dans l'hilloire de l'air, qui appartient au chapitre suivant; nous nous contenterons de faire observer que la matière du feu ou de la chaleur, que M. Lavoisier admet dans l'air pur, & dont le dégagement est, suivant lui, la cause de la flamme éclatante & de la chaleur vive qui accompagnent la combustion rapide produite par cet air, joue à-peu-près le même rôle que le phlogistique de Stahl, ou la lumière fixée de Macquer, & que les chimistes." font tous d'accord sur son existence; mais qu'ils dissèrent en ce que les uns l'admettent dans les corps combuftibles ; & la regardent comme la cause de l'inflammabilité; les autres croient qu'elle existe dans l'air, & que ce n'est point elle qui détermine la combustion. Nous exposerons dans les chapitres

D'HIST, NAT, ET DE CHIMIE. 147, fuivans les raifons qui nons fout regarder cette dernière opinion comme la plus yrainemblable.

 V. Des effets de la Chaleur fur les corps considérés chimiquement.

On a vu dans le troifième paragraphe, qu'un des principaux effets de la chaleur est de raréfier les corps, d'en augmenter le volume en ecarrant leurs molécules, & d'en diminuer la pefanteur en aggrandissant leurs pores. Telle est la simple idée physique ou mécanique que nous en avons donnée en parlant de la ratefaction en général; mais en considérant cette première adion de la chaleur avec plus de soin, on reconnoît qu'elle est suivie de plusseurs autres effets très-importans à bien apprécier.

La première & la plus frappante confidération chimique qui se présente sur les essets de la chaleur, c'est qu'en écartant les molécules des corps, elle diminue leur aggrégation. Comme la force d'aggrégation & l'attradion de composition sont toujours en raison inverse l'une de l'autre, ainst que nous l'avons exposé dans le troisème chapitre, il est aisé de concevoir que la chaleur savorise singulièrement la combinaison, en détruisant l'aggrégation. Cette propriété a fait regarder le seu comme le principal 148

agent des chimifles, & ils fe font eux-mêmes qualifiés du titre de philosophes par le fen. On verra cependant par la suite qu'on s'en sert aujourd'hui beaucoup moins qu'on ne le faisoit autrefois.

L'action de la chaleur, confidérée fous ce point de vue, c'eft-à-dire, comme tendante à détruire l'aggrégation & à favorifer la combinaison, paroît être modifiée de quatre manières, suivant les corps sur lesquels elle exercefa puissance.

r°. Il est des corps qu'elle n'altère en aucune façon, & qu'elle ne fait que dilater. Les substances de cette nature sont inaltérables & apyres; c'elt ainsi que le crissal de roche exposé au seu le plus sort & le plus long-tems soutenu, n'éprouve aucune altération, ne perd rien de sa dureté, de la transparence, & sort de cette épreuve aussi dense & aussi beau qu'il étoit auparavant. Il n'y a que très-peu de matières aussi peu altérables que celle-là.

2°. La chaleur détruit entièrement l'aggrégation de beaucoup de corps , & les fait passer de l'état solide à l'état sluide. Ce phénomène se nomme susser les corps qui l'éprouvent sont appelés fusibles. Il y a diffèrens degrés de susserbilité, depuis celle de la platine qui est extrêmement dissicile à sondre, jusqu'à celle du

mercure qui est toujours fluide. Cette fusibilités pouffée à l'extrême, est la volatilisation. Un corps se volatilise ou se répand dans l'atmosphère lorsque de l'état de liquide il passe, par une grande raréfaction, à celui de fluide élassique. Alors entraîné & foulevé par fa chaleur, il s'élève dans l'air atmosphérique, & il v reste sufpendu ou dissous, jusqu'à ce qu'il acquière plus de densité & de pesanteur par le froid. On nomme volatils les corps susceptibles de cette propriété. Ceux qui n'en jouissent point sont appelés fixes par opposition. Il y a beaucoup de degrés entre la fixité & la volatilité; il paroit même qu'on ne peut supposer aucun corps absolument fixe, & que plusieurs ne le paroisfent que parce que nous n'avons pas de chaleur affez forte en notre pouvoir, pour leur faire éprouver ce changement d'état. La même réflexion doit être faite fur l'infusibilité; il n'en est point d'absolue. Si l'on ne parvient point à fondre le cristal de roche, c'est parce que nous ne pouvons point lui appliquer un affez grand degré de chaleur. Lors donc que nous parlons de l'infufibilité ou de la fixité de certains corps, cela ne doit s'entendre que des propriétés relatives, en les confidérant dans l'ensemble des êtres que nous connoissons, & relativement au seu qu'il est en notre pouvoir de produire.

Il faut bien dissinguet cette volatilité essentielle de celle qui n'est qu'apparente & qui n'a lieu qu'en raison du mouvement communiqué par le courant de la stamme ou des vapeurs; c'est ainsi, par exemple, que le zine calciné est enlevé par la tapidité de la stamme excitée pendant sa combustion.

3°. Lorsque la chaleur agit sur des corps composés de deux principes, dont l'un est volatil & l'autre fixe, elle les sépare souvent en volatilisant le premier ; ces corps sont decomposes, mais sans alteration, de sorte que l'on peut les recomposer ou les faire reparoître avec toutes leurs propriétés, en unissant les deux principes séparés; cette séparation de principes constitue une analyse vraie ou simple. Le feu appliqué aux corps compofés de deux substances dont les propriétés font très différentes relativement à la volatilité, réduit en vapeurs celle qui est volatile, & laisse intacte celle qui est fixe. Mais pour que cette analyse vraie ait lieu. il faut que la fubilance volatile & la fubilance fixe du composé soient l'une & l'autre également inaltérables par la chaleur qu'on leur applique, ou qu'on ne leur donne que le degré de feu convenable pour ne point en changer entièrement les propriétés. Alors la matière volatilifée n'ayant pas fubi plus d'altération que

#### D'HIST, NAT. ET DE CHIMIE. ICI

la substance fixe, on pourra les unir ensemble & reproduire le corps composé tel qu'il étoit avant sa décomposition ; ce qui indique que l'on a fait une analyse simple ou vraie. Comme il est rare qu'un corps ne soit composé que de deux substances, l'une volatile & l'autre fixe; comme il est souvent très difficile. & quelquefois même impossible, de n'appliquer que le degré de chaleur convenable pour volatiliser l'une sans altération, & laisser l'autre intacte, on conçoit que le nombre des corps sur lesquels la chaleur agit de cette manière est très-petit. Telle est la raison pour laquelle les chimistes font aujourd'hui beaucoup moins de cas qu'autrefois de l'action du feu. Les substances sur lesquelles la chaleur produit l'effet qui nous occupe font décomposables sans altération. Quelques matières minérales, telles que des sels cristallisés, des dissolutions de fels neutres, appartiennent à cette classe.

4°. Si les corps que l'on expofe au feu font composés de plusieurs principes volatils & sixes, le principes volatils & s'unissent entreux principes volatils s'unissent entreux et les sixes se combinent également entreux et les fixes se combinent également entreux excelle, que les produits réunis de nouveau avec les résistus, ne peuvent plus reformer les premiers composés. C'est alors une analyse fausse

ou compliquée. Les corps fur lesquels la chaleur agit de cette manière, sont décomposables avec altération.

Le plus grand nombre des substances naturelles sont de cette classe; leur ordre de compofition est trop multiplié, ellessont composées d'un trop grand nombre de principes pour que la chaleur puisse en opérer la féparation sans les altérer. Comme la force d'affinité de composition existe. dans tous les corps, comme elle est même favorifée par la chaleur, à mesure que quelques principes d'un composé de cette nature sont volatilisés par l'action du feu, ils réagissent les uns sur les autres, ils s'unissent & forment un' autre ordre de combinaison que celui qui existoit auparavant; la même union a lieu entre lesprincipes fixes qui se combinent autrement qu'ils ne l'étoient auparavant. C'est ainsi que lorsqu'on chauffe un bois, une écorce ou une matière végétale quelconque, la matière huileuse & le charbon qui en sont des principes décomposent une partie de l'eau qui y est contenue, & forment un acide, des fluides élassiques, une huile brune qui n'existoient pas tels dans le bois, &c. Tout est donc altéré dans cette action de la chaleur; les phénomènes qu'elle présente annoncent donc une analyse fausse, compliquée, dont les résultats induiroient les chimistes

en erreur, s'ils n'étoient prévenus de leur incertifude & de leur infuffifance. Il est certain que l'art ne peut point reproduire le bois ou l'écorce traitée de cette manière, en mêlant ensemble le phlegme, l'huile, l'acide, le charbon obtenus dans cette analyse, & que les principes qu'elle fournit, ont subi de grandes altérations. Malheureusement les corps susceptibles d'êtreainsi altérés par le seu, sont les plus nombreux de tous. Toutes les matières animales & végétales, une grande quantité de substances minérales appartiennent à cette classe; mais les découvertes modernes pourront faire déterminer la vraie nature des principes qui conftituent ces matières, d'après ceux qui se dégagent.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des esseus d'une chaleur forte, & telle qu'on l'administre communément dans les diss'icrentes opérations de l'art; mais une chaleur douce & long-tems continuée dans les opérations de la nature, donne naissance à une soule de phénomènes importans que la chimie doit apprécier. Les vibrations & les oscillations excitées par sa préfence dans les molécules solides des corps, la raréfaction & l'agitation produites dans leurs parties ssuides, y entretiennent un mouvement intessin & continuel, qui change peu-à peu la

forme, la dimension, le tissu des premières. & qui altère sensiblement la consissance, la couleur, la faveur, en un mot, la nature intime des secondes. Telle est l'idée générale qu'il faut se former de l'existence & du pouvoir de tous les phénomènes chimiques qui ont lieu dans les corps naturels, de la décomposition & de la recomposition spontanées des minéraux, de la cristallisation, de la dissolution, de la formation des fels, de la vitrification, de la métallisation, de la vitriolisation, & de la minéralifation qui ont lieu dans l'intérieur du globe. C'est à cet agent puissant qu'il faut également avoir recours pour concevoir les altérations phyliques dont les corps des végétaux & des animaux font susceptibles, le mouvement de la sève, la fermentation donce qui produit la maturation, la formation des huiles, de l'esprit. recteur, des mucilages, du principe colorant; la composition des humeurs animales, leur de composition, leurs changemens réciproques, la putréfaction. Tous ces grands phénomènes tiennent plus ou moins aux opérations chimiques & la chaleur répandue sur le globe y préside. Il suffit pour le moment d'avoir jetté un coupd'œil général fur cette fource commune du mouvement, de la vie & de la mort; il suffit d'avoir présenté l'esquisse légère de ce grand

tableau; nous effaierons par la suite d'en dessiner les traits avec plus de précision & d'exactitude.

Ces effets si variés de la chaleur, étant dus à l'écartement qu'elle produit entre les molécules, considérons encore ce premier effet, & tâchons d'en apprécier toute l'instluence. L'eau en glace est ramollie par un certain degré de chaleur, fondne & rendue coulante par un plus grand degré, & ensin plus sondue, pour ainsi dire, ou réduite en vapeurs ou en fluide élastique, par un degré encore plus grand; de sorte qu'on pourroit dire que la grand; de la contient troit privinciales formers.

functe clattique, par un degré encore plus grand; de forte qu'on pourroit dire que la vapeur d'eau contient trois principales fommes, de chaleur; celle qui la conflinte glace de telle denfité; celle qui la met dans l'état de liquide à telle raréfadion, & enfin celle qui la tient fondue en fluide élaltique.

En appliquant cette théorie générale à tous

Les corps de la nature, il n'en est aucun qu'on ne puisse concevoir susceptible de passer par tous ces états, à l'aide d'une chaleur suffisante; & ils ne paroîtront disser les uns des autres, cu égard à cette propriété, qu'en raison de la quantité de chaleur nécessaire pour les mettre chacun dans cet état; ainst, c'est faute de chaleur suffisante, qu'on ne peut ni fondre ni réduire en vapeurs le cristal de roche,. & il n'est

pas plus difficile d'en concevoir la possibilité, qu'il ne l'est de concevoir que le stuide le plus habituellement élassique comme l'air, peut acquérir une grande folidité, comme cela lui arrive dans plusieurs combinaisons.

Il est aisé d'expliquer, d'après ces principes, la formation des fluides élastiques, qui se dégagent dans un grand nombre d'opérations de la nature & de l'art. Elle a lieu toutes les fois qu'un corps reçoit & absorbe assez de chaleur pour passer à cet état de divisibilité qui constitue la fluidité aériforme. Tous les fluides qui jouissent de cette propriété, la doivent donc à la matière de la chaleur : mais il faut aussi que la pression des corps ambians, & sur-tout de l'air, ne s'oppose pas à cette extrême dilatation, ou que celle-ci soit arrivée au point de vaincre l'obstacle que lui oppose le pesanteur de l'air. De-là un corps plus ou moins voisin de la fluidité élassique, pourra y arriver toutà-coup, si le poids ou la pression de l'atmos! phère est soustraite, comme cela a lieu dans le vide. De-là l'évaporation plus forte & plus rapide fur les hautes montagnes. De-là la nésessité d'indiquer exadement dans le détail des expériences, à quelle pression tel corps a pris la forme de fluide élastique, ou laquelle au moins peut l'y maintenir; car on doit encore

observer que tous les corps susceptibles de prendre plus ou moins facilement cette espèce de fluidité vaporeuse ou élastique, ne la conservent pas également, & qu'il existe à cet égard des différences si grandes entr'eux, qu'on les a distingués en permanens & non permanens. Les premiers restent suides élassiques pendant trèslong-tems, & jusqu'à ce qu'une combinaison leur enlève la matière de la chaleur qui les tient dans cet état; les feconds, qu'on peut désigner par le nom de vapeurs, perdent la fluidité élastique par une pression ou par un réfroidissement faciles à déterminer, & se laiffent enlever par tous les corps environnans la matière de la chaleur qui les constituoit fluides aériformes. Tels font l'eau, l'alcohol ou l'espritde-vin & l'éther ; ces trois fluides se réduisent en vapeurs, & conservent leur état aériforme, le baromètre étant à 28 pouces, l'eau à 80 degrés du thermomètre de Réaumur, l'espritde-vin à 66, & l'éther à 32, &c. On voit donc 1°. que l'état de fluide élastique est une manière d'être des corps, due à la chaleur combinée; 2° que tout fluide élassique est un composé d'une base plus ou moins solide, & de la matière de la chaleur; 3°. que chacune de ces bases exige plus ou moins de chaleur pour être fondue en état de vapeur ou de fluide élassique, & que c'est sans doute en raison de ces propriétés que tous les sluides élassiques préfentent des différences dans leur pesanteur, leur ressort, &c.

M. Lavoisier a exposé cette théorie d'une manière très-lumineuse dans un Memoire imprimé parmi ceux de l'académie en 1777.

Quoique nous ayons distingué les stuides étaltiques en permanens & non permanens, il faut observer que cette distinction n'existe point récliement dans la nature; qu'elle n'est relative qu'à l'état de chaleur & de pression moyennes que nous ayons dans nos climats, & sur le plus grand nombre des points de notre globe, & que si le froid & la pression étoient confidérables, les fluides reconnus aduellement pour les plus permanens, cesseroient bientôt de l'être; ainsi, par une raison inverse, l'éther & Pesprit-de-vin seroient des shuides des distiques permanens à une certaine hauteur de l'atmosphère, ou à la température élevée de quelques climats situés sous l'équateut, &c.

Comme la matière de la challeur qui contribue à la formation des fluides élafliques permanens, y est intimement combinée ou *latente*; & qu'elle ne devient fensible que lorsque ces corps perdent cette sluidité en se combinant avec d'autres substances, nous avons cherché une ex-

pression qui pût rendre cet état de combinaison dans la chaleur; nous avons adopte le mot culorique, parce qu'en effet quand ce corps est fixé, il n'est plus chaleur, & il ne le devient que lorsqu'il est mis en liberté. Cette denomination évite d'ailleurs les périphrases de matière de la chaleur, ou chaleur latente. qui avoient été les expressions recues jusqu'actuellement. Le refroidissement ou le passage de la chaleur à l'état de calorique, l'échauffement ou le passage du calorique à l'état de chaleur, tiennent à la loi générale que nous avons établie, que tous les corps qui prennent plus de densité, laissent exhaler de la chaleur ; ainsi, toutes les fois qu'un fluide aériforme on qu'un gaz se combine de manière à devenir liquide ou solide, il perd une grande partie de sa matière de la chaleur; & pour le faire passer à cet état de denfité, il faut lui présenter un corps qui ait plus d'affinité avec sa base que celle-ci n'en a avec la chaleur; telle est en général la cause de la fixation des fluides élastiques, & la manière de concevoir qu'ils perdent cette forme en se fixant dans les corps liquides ou folides. On observera encore que chacun de ces fluides perd ou laisse dégager des quantités diverses de chaleur, suivant qu'il devient plus ou moins folide dans fa nouvelle combination, ou fuivant que celle ci est sufceptible de retenir ou de conferver plus ou moins de chaleur spécifique. Cette observation explique la différence des combustions relativement à leur rapidité, à la chaleur ou à la flamme qui les accompagne, à l'état plus ou moins solide ou dense du résidu, &c. phénomènes dont il sera question dans le chapitre suivant.

Enfin, fi la pression & le froid sont les deux moyens de condenset tous les corps réduits en studies élassiques, peut-être pourta-t-on parvenir, en employant l'une & l'autre très forts, à leur saire perdre l'état de gaz, & à obtenir les bases separces & pures, en chassant la matière de la chaleur qui les tient sondres. On sairoit par ce moyen quelles sont les bases de l'air vital, du gaz azotique ou de la mostre, du gaz hydrogène, &c. Cela a déjà été fair avec succès pour le gaz acide sustrueur y que M. Monge a rendu liquide par un grand froid.

 VI. De la Chaleur confidérée comme agent chimique, & des différens moyens de l'appliquer aux corps.

Les diverses altérations que la chaleur fait éprouver aux corps, sont employées par les chimiles D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 161 chimilles pour parvenir, foit à décomposer, foit à combiner les différens produits naturels. La première attention qu'ils doivent avoir, e'est de mesurer exadement les degrés de chaleur nécessaires pour opérer les changemens dont les matières qu'ils traitent sont susceptibles. Ils en reconnoissent en général deux classes; la première comprend les degrés de chaleur audessous de l'eau bouillante, & la seconde renferme œux qui sont audessus. L'échelle du thermomètre fert à distinguer les uns; quant aux autres, on ne les détermine que d'après la

Degrés de chaleur, inférieurs à l'eau bouillante.

fusibilité connue de différentes substances.

Le premier degré s'étend de cinq à dix audessitue de o, du thermomètre de Réaumur;
cette chaleur savorise la putrésaction, la végération, l'évaporation lente, &c. On ne s'en
fett point communément dans les opérations
de chimie, parce qu'elle n'est pas affez considérable; elle a lieu cependant dans quelques
macérations que l'on fait l'hiver. Elle est aussi
rièle pour la cristallisation des dissolutions falines, que l'on porte après une évaporation converable, dans des lieux dont la température est
de 10 degrés, tels que les caves.

Le fecond degré, fixé à quinze jufqu'à vingt, continue à entretenir la putréfaction. Il excite la fermentation spiritueuse dans les liquides sucrés. Il facilite l'évaporation, la crillallisation lente. C'est celui qui règne ordinairement dans les pays tempérés. On le met en usage pour les macérations, les dissolutions falines, les fermentations, &c.

Le troifième degré s'étend de vingt-cinq à trente; la fermentation acide ou acéteufe s'établit dans les végétaux, l'exficcation des plantes s'y pratique avec fuccès. On s'en fert pour quelques diffolutions falines & pour des fermentations.

Le quatrième degré, porté à quarante-cinq, est appelé degré moyen de l'eau bouillante, c'est celui que prennent les vaisseaux appelés bain-marie. Il désorganise les matières animales, volatilise la partie la plus tenue des huiles esfentielles, & sur-tout l'esprit recteur. On l'emploie pour la distillation des matières végétales & animales dont on veut retirer le principe odorant. & le phlegme.

La chaleur de l'eau bouillante ou le 80° degré, sert dans les décoctions, l'extraction des huiles effentielles, &c. Degrés de chaleur au-dessus de l'eau bouillante.

Le premier degré rougit le verre, brûle les matières organisées, fond le soufre.

Le second degré fond les métaux mous, rels que le plomb, l'étain, le bismuth & les yerres suffibles.

Le troisième degré produit la fusion des métaux d'une moyenne dureté, comme le zinc, le régule d'antimoine, l'argent & l'or.

Le quatrième degré cuit la porcelaine, fond les métaux réfractaires, le cobalt, le cuivre, le fer, &c.

Le dernier degré & le plus fort de tous, existe dans le foyer du verre ardent. Cette chaleur extrême calcine, brûle & vitrisse en un instant tous les corps qui en sont fusceptibles. On excite une chaleur semblable, en versant fur un charbon de l'air vital ou gaz oxigène, à l'aide d'un soufflet ou d'un chalumeau. M. Monge pense qu'en présentant aux corps combustibles enssammés dans les sourneaux, de l'air atmosphérique comprimé, on préduira un esser atmosphérique comprimé, on préduira un esser settle pourra être appliqué quelque jour aux travaux en grand.

Quoique ces degrés, supérieurs à celui de l'eau bouillante, soient déterminés par des phénomènes bien connus des chimistes, leur mefure n'a cependant pas toute la précision qu'on peut y delirer. Il étoit donc de la plus grande importance d'avoir un instrument capable d'indiquer avec exaditude les degrés de chaleur employés dans ces opérations. M. Wedgwood a construit en Angleterre un thermomètre de cette nature; il est formé de petits morceaux d'argile d'un demi-pouce de diamètre. Ces pièces contradées par la chaleur, avancent plus ou moins entre deux règles de cüivre convergentes l'une vers l'autre, sur une plaque du même métal, & désignent ainsi par l'échelle tracée sur ces règles, le degré de contradion & conséquemment de chaleur qu'elles ont éprouvé. (Jour. de Ph. az. 1787).

La chaleur dont on a befoin dans les opérations de chimie, ell produite par la combultion
du charbon de bois ou du charbon de terre.
On fe fert pour cela de fourneaux qui ont différentes formes & différens noms, fuivant leur
ulage; tels font les fourneaux de digeffion, de
fusion, de réverbère, le fourneau à foufflet,
celui de coupelle. Souvent un feul fourneau
fait avec foin, peut remplacer tous ceux-la, &
alors on l'appelle fourneau Polychreste. On
peut consulter sur cet objet le Distionnaire de
chimie de Macquer, qui a imaginé un fourneau
particulier très-bon & très-utile, la Chimie de
M. Baumé, la Lithogéognosie de Pott, le Jour-

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. nal de Phyfique de M. l'abbé Rozier, dans lequel on trouvera la description de pluficurs fourneaux propofés par différens chimifles. On emploie aussi quelquesois la flamme de l'huile ou de l'esprit-de-vin, dans des fourneaux de lampe appropriés à cet usage.

La manière dont le feu est appliqué aux corps dans les divers procédés chimiques, mérite aussi quelques confidérations. Si c'est sur la matière combustible même qu'est appliquée la substance chauffée, on opère alors à feu nud. Souvent on met un corps quelconque entre le feu & la matière qu'on y expose; de là les dénominations de bain-marie, bain de fable, bain de fumier, bain de cendres.

La forme des vaisseaux qu'on emploie pour traiter les corps par le feu, les différens phénomènes que ces corps présentent par l'action de la chaleur, ont fait distinguer un affez grand nombre d'opérations, qui portent des noms particuliers. Telles font le grillage, la calcination, la fusion, la réduction, la vitrisication, la coupellation, la cémentation, la stratification, la détonation, la décrépitation, la fulmination. la fublimation, l'évaporation, la distillation, la redification, la concentration, la digestion, l'infusion, la décoction, la lixiviation. Chacune constitue la pratique de la chimie, & nous allons les faire connoître en abrégé.

Le grillage est un procédé par lequel on divise les matières minérales, on volatilié quelques-uns de leurs principes, on change plus ou moins leur nature, & on les dispose à subir d'autres opérations dont on peur le regarder comme le préliminaire. On le fait subir aux mines pour en séparer le sousée, l'arsenic, & pour en diviser les molécules. C'est dans des capsules de terre ou de ser, dans des creusets, dans des têts à roir, & le plus souvent avec le contact de l'air, que l'on guille les matières minérales; quelque sois on les grille dans des vaisseaux sermés, on se fert alors de deux creusets placés l'un sur l'autre.

La calcination est, pour ainsi dire, un grillage plus avancé; ainsi on enlève aux minéraux l'eau & les sels. On réduit les matières calcaires à l'état de chaux vive, & les métaux à celui d'oxides métalliques. On emploie les mêmes vaisseaux que dans le grillage.

Par la fusion on fait passer un corps solide à l'état sluide par le seu. Les sels, le source, les métaux sont les principaux sujets de cette opération; des creusets d'argile cuite, de porcelaine, de grès grossier, de ser & de plaine, des tutes ou creusets rensiés dans leur milieu & d'Hist. NAT. ET DE CHIMIE. 167

terminés par une patte, des cônes, des lingotières conflituent l'appareil des vailleaux néceffaires à cette opération. Ils déterminent la forme des matières fondues, coulées & refroidies en culots, en lingots, en boutons.

Dans la réduction ou revivification, on reftiue aux chaux des métaux, à l'aide du feu & du charbon ou des huiles, l'état métallique perdu par la calcination.

La vitrification est la fusion des matières sufceptibles de prendre l'éclat, la transparence & la dureté du verre. Les terres vitrifiables avec les alkalis & les oxides métalliques, y sont principalement sounis.

La coupellation est la purisication des métaux parsaits, « l'extraction des métaux imparsaits, qui les altèrent par le moyen du plomb dont la vitrisication entraîne celle de ces derniers, sans altérer les premiers. Le nom de cette opération vient de celui des vaisseaux qu'on y emploie. Ce sont des especies de creusets plats, semblables à des petites coupes que l'on appeile coupelles, & dont la matière qui est la terre des os, est assez poreuse pour absorber & retenir le plomb scorisse par la chaleur.

On donne le nom de cement aux substances en poudre, dans lesquelles on renserme exactement certains corps que l'on veut soumettre à Paction de ces fubflances. C'est ainfi qu'on entoure le fer de charbon en poudre, pour se convertir en acier, le verre de plâtre ou de silex pour le changer en une espèce de porcelaine. La cémentation est le procédé lui - même qui demande le concours d'un seu quelquesois trèsfort.

La stratissication est une opération à-peu-près semblable à la précédente; elle consiste à arranger dans un creuset ou dans un autre vaisseur capable de résister à l'action du seu, diverses sibilitances solides & le plus souvent applaties en lames, avec des matières pulvérulentes destinées à altérer les premières, & à en changer la nature. La forme & la disposition de ces marières par lits ou par couches, strata situe situation. C'est ainsi qu'on traite le cuivre, l'argent avec le sousseur, pur les combiner. Elle rentre dans la classe de la fusion, de la vitriscation, & c. & n'en distre que par l'arrangement particulier des substances qu'on y traite.

La déconation est particulière au nitre & à tous les mélanges où il entre; elle consiste dans le bruit plus ou moins fort que font entendre ces mélanges chausses fubitement ou lentement & par degrés dans des vaisseaux ouverts ou fermés. La décrépitation qui ne dissère de la déconation

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 169que par le bruit léger ou l'espèce de pétillement
qu'elle présente, est particulière à quelques sels
dont l'eau de la cristalissation s'échappant rapidement par la chaleur, brise avec éclat les
molécules cristallines; c'est dans le sel ordinaire
ou muriate de soude, qu'on l'observe particulièrement. La fulmination est une détonation
vive & fubite; elle existe dans l'or sulminant,
la poudre sulminante, la combussion du gaz
instammable & de l'air vital, &c.

On appelle fublimation, l'opération par laquelle on volatilife à l'aide du feu des matières sèches, folides & fouvent criftalifées. Les vaiffeaux fublimatoires employés pour cela, font des terrines de terre vernifiées, des cucurbites de terre recouvertes de chapiteaux de verre, des pots de terre ou de fayance ajustés les uns fur les autres, & nommés aludels, des matras, &c. Le foufre, l'arfenie, le cinnabre & beaucoup de préparations mercurielles, quelques matières végétales, & en particulier le camphre, les fleurs de benjoin, font les fubliances dont on opère communément la fublimation.

L'évaporation est l'action de la chaleur sur les liquides, dans l'intention d'en diminuer la suidité, la guantité, & d'obtenir seuls les corps sixes qui y sont dissons. C'est ainsi qu'on évapore l'eau de la mer & des sontaines falces pour en retirer le fel. Cette opération fe fait dans des capfules, des terrines, des évaporatoires de terre, de verre, & des baffines d'argent, fuivant la nature des liquides qu'on évapore. On évapore à feu ouvert ou avec le contact de l'air, afin que l'eau qui est le corps qu'on destre séparer & volatilifer, se répande dans l'atmosphère, que l'air lui-même facilite la volatilifation de ce sluide par la propriété qu'il a de le dissource.

La distillation est une opération à-peu-près semblable, que l'on fait dans des vailleaux fermés. On l'emploie pour séparer les principes volatils des principes fixes, par le moyen du feu. Les vailleaux distillatoires sont des alambics ou des cornues. Les premiers consistent en un vaisseau inférieur appelé eucurbite, destiné à contenir la matière que l'on veut distiller . & auquel est ajusté à la partie supérieure un chapiteau, dont l'usage est de recevoir le corps volatilisé, de le condenser en raison de sa température refroidie par le contact de l'air, ou de l'eau qui l'environne; dans ce dernier cas, le vase qui entoure le chapiteau, & qui contient l'eau destinée à rafraîchir les vapeurs, s'appelle réfrigérant. Le chapiteau se termine à sa partie inférieure par un rebord ou gontière dont l'obliquité bien ménagée conduit à un canal qui

reçoit la vapeur condensée en liquide. & la porte dans d'autres vaisseaux ordinairement Sphériques, que l'on appelle récipiens. Ces récipiens ont différens noms d'après leur forme : on les appelle matras, ballons, &c. I es cornues sont des espèces de bouteilles de verre, de grès ou de métal, de figure conique, dont l'extrémité est recourbée, & fait un angle plus ou moins aigu avec le corps; telle est la raison de la dénomination de cornues ou retortes. On a distingué mal-à-propos la distillation en trois espèces, savoir la distillation ascendante, per ascensum : la distillation descendante , per descensum, & la distillation latérale, per latus. Ce n'est que la forme extérieure des vaisseaux qui a paru autorifer cette distinction. La matière volatilisée tend toujours à monter; mais la distillation que l'on fait dans les alambics de verré on de metal, a recu le nom particulier d'afcendante, parce que le chapiteau est au-dessus de la cucurbite, & que les vapeurs montent fenfiblement. Celle que l'on fait dans des cornues, a été appelée latérale, parce que le bec ou le col de ce vaisseau semble sorrir du côté de l'appareil, quoique la voûte de la cornue foit plus haute que son col, & que les vapeurs n'y passent qu'après avoir été condensées par le froid extérieur dans la partie la plus haute ou

la voûte. Quant à la distillation descendante, c'est une très-mauvaise opération, qu'on n'emploie plus du tout, parce qu'elle donne des produits en mauvais état, & parce qu'elle en fait perdre la plus grande partie. Elle se faifoit en chauffant fur une toile étendue au deffus d'un verre à patte, une matière végétale, qué l'on recouvroit d'un plateau de balance, ou d'une capsule de métal dans laquelle on mettoit du charbon. On distilloit ainsi dans les anciennes pharmacies & dans les parfumeries, le gérofle & quelques drogues odorantes pour en avoir l'huile effentielle. Ce produit passoit à travers le linge & tomboit dans le verre qu'on remplissoit à moitié d'eau pour refroidir l'huile; mais on perdoit la plus grande partie de cette essence qui s'échappoit entre le linge & le plateau métallique. Une distinction plus utile pour la distillation, est relative à la manière dont on chauffe les corps qu'on distille. Elle se fait ou au bain-marie, en plongeant la cucurbite dans l'eau bouillante, ou au bain de vapeur, ou au bain de fable, de cendres, ou à feu mud; on la pratique encore par le moyen de la flamme des lampes, & même par celle de l'espritde-vin

La rectification est une distillation dans laquelle on se propose de purifier une matière

liquide, en enlevant par une chaleur ménagée. La partie la plus volatile & la plus pure, comme on le fait, pour l'esprit-de-vin, l'êther, &c. & en la séparant de la portion de matière étrangère moins volatile qui l'altérôit.

La concentration est l'inverse de la rectification , pussqu'on s'y propose de volatilier la portion d'eau qui affoibli les fluides que l'on veut concentrer. Elle suppose , comme l'on voit, que la matière à concentrer est plus pesante que l'eau ; cette opération a lieu pour quelques acides , & en particulier l'acide suffurique & l'acide phosphorique ; on l'emploie aussi pour les dissolutions alkalines, & pour celles des sels neutres.

On appelle digession une opération dans laquelle on expose à une chaleur douce & long-tems continuée, les matières que l'on veut faire agir lentement les unes sur les autres. C'est particulièrement pour extraire des substances végétales les parties solubles dans l'esprit-devin ou autres sluides, qu'on se ser de la digestion. Les anciens chimistes avoient une grande consiance dans cette opération. Quoique cette consiance ait paru métitée depuis qu'on a déjecuyent après de longs & pénibles travaux, qu'un seu trop actif ou trop rapide altéroit la plupart des substances végétales & animales,

on ne la porte plus aujourd'hui jufqu'à l'enthousiasme, comme l'avoient fait les alchimistes. Ces hommes plus laborieux que leur prétendu art ne l'exigeoit, avoient la patience de faire des digestions de plusieurs années de suite. & croyoient opérer ainsi un grand nombre de merveilles. On a téduit la digestion à l'usage des teintures, des élixirs, des liqueurs de table: on s'en sert toujours avec succès, pour extraire fans altération les principes des matières végétales & animales. On l'emploie aussi avec avantage dans plusieurs opérations sur les minéraux. L'infusion est connue de tout le monde : elle confifte à verser de l'eau chaude à différens degrés jusqu'à l'ébullition sur les substances dont on veut extraire les parties les plus folubles, fur les matières dont le tiffu est tendre, & se laisse facilement pénétrer, telles que les écorces minces, les bois tendres & en coupeaux, les feuilles, les fleurs, &c. elle est très-utile pour féparer les matières très-diffolubles ; & on s'en fert dans un grand nombre d'opérations chimiques.

La décodion ou l'ébullition continuée de l'eau avec tous les corps sur-lesquels elle a de l'action, est employée pour féparér les parties qui ne sont dissolubles qu'à ce degré de chaleur. Elle altère beaucoip de matières végé-

tales & animales, elle en change fouvent les propriétés; elle coagule la lymphe, elle fond les graiffes & les réfines, elle durêt les parties fibreules; mais quand on fait apprécier tous

ces effets, on l'emploie fouvent avec avantage dans les opérations chimiques.

L'on entend par lixiviation l'opération par laquelle on dissout, à l'aide de l'eau chaude : les parties falines & très - folubles contenues dans des cendres, des réfidus de distillation. de combustion, des charbons, des terres naturelles dont on veut faire l'analyse. Comme on retire presque toujours par cette opération des sels de la nature de ceux que l'on a appelés lixiviels, il étoit tout naturel de lui donnér le nom qu'elle porte. On emploie auffi fouvent pour synonime le mot lessive, qui est même plus en ulage aujourd'hui que celui de lixivia tion. Cette operation n'est denc qu'une dissolution faite à l'aide de la chaleur; elle se rapproche aussi de l'infusion, dont elle n'est diftinguée que parce que celle-ci s'applique spécialement aux matières végétales & animales : tandis qu'on n'emploie la lixiviation que pour obtenir des substances qui ont les propriétés des corps minéraux.

Telles sont toutes les différentes opérations que l'on pratique en chimie à l'aide du feu;

comme on ne faifoit rien autrefois fans cet agent, cette science n'étant alors qu'un art portoit le nom de Pyrotechnie. Aujourd'hui on s'en fert beaucoup moins, depuis qu'on a trouve des moyens plus fûrs & moins susceptibles d'erreurs, d'analyser les corps naturels. L'action des dissolvans, ou des menstrues employés à froid. ou à la simple température de l'air, suffit souvent pour opérer les changemens les plus finguliers , & elle a le grand avantage d'éclairer la marche des expériences. C'est cette méthode qu'on suit avec succès dans l'examen des sels, des terres, des matières végétales . &c. La chaleur n'est plus qu'un moyen secondaire, une espèce d'auxiliaire destiné à favoriser les combinaifons. Comme on l'emploie à différens degrés, il seroit très - important d'avoir un procédé pour la donner toujours égale. Depuis long tems les chimistes & les physiciens cherchent un fourneau dans lequel on puisse donner un degré de feu uniforme ; l'art feul des manipulateurs a servi jusqu'à ce jour à remplir cet objet si desirable, mais on conçoit qu'il lui est impossible d'arriver à ce point de précision, dont l'utilité feroit si grande, M. Black a imaginé des fourneaux qui paroissent propres à produire une chaleur réglée & uniforme, au moyen des registres qu'on ouvre ou qu'on ferme

à volonté; nous n'avons point encore de renfeignemens assez positifs, pour en saire conftruire de semblables; mais comme l'art chimique doit gagner beaucoup à cette découverte, il faut espérer qu'elle sera bientôt répandue en France.

#### CHAPITRE VI.

## De l'Air atmosphérique.

L'Ark commun est un fluide invisible, inodore, infipide, pefant, élastique, jouissant d'une grande mobilité, susceptible de raréfaction & de condensation , qui entoure notre globe jusqu'à une certaine hauteur, & qui conftitue l'atmosphère. Il pénètre aussi & remplit les interstices ou les pores qui existent entre les parties intégrantes des corps. L'atmosphère telle qu'elle existe autour de notre globe, n'est pas, à beaucoup près, de l'air pur. Comme elle reçoit dans son sein toutes les vapeurs qui s'élèvent de la surface de la terre, on doit la confidérer comme une espèce de chaos ou de mêlange confus. Nous verrons cependant qu'on est parvenu à en reconnoître affez bien la nature. L'eau, les exhalaisons minérales, les fluides élastiques dégagés des végétaux & des mé-Tome I.

taux, sont sans cesse portés dans l'atmosphère, & en constituent, pour ainst dire, les différens élémens. L'histoire de l'atmosphère comprend celle de la hautett, qui n'est point encore sixée avec précision, des variations qu'elle éprouve, de sa pesanteur, de ses dissertes couches, des effets de sa rarésadion & de sa distatation, des vents, des météores. Tous ces objets appartiennent à cette partie de la physique que l'on appelle météorologie, & ne sont point de notte ressort in mais comme l'air instue singulièrement sur les phénomènes chimiques, & qu'il est de la plus grande importance de bien connoître cette instuence, nous en examinerons ici les propriétés physiques & les propriétés chimiques.

## §. I. Des propriétés physiques de l'Air commun.

Nous regardons comme propriétés phyfiques de l'air, fa fludité, son invisibilité, son infipidité, sa qualité inodore, sa pesanteur & son élasticité. Chacune de ces propriétés mérite un examen particulier.

L'air est un fluide d'une telle rareté, qu'il cède facilement aux moindres esforts, & qu'il fe déplace par le moindre mouvement des corps qui y sont plongés. Cette fluidité tient à son aggrégation particulière; & comme on la

retrouve dans d'autres corps qui ne sont point de l'air, on a appelé ceux-ci fluides aériformes ou gaz. Il est de l'essence de l'aggrégation aérienne, de ne pas pouvoir passer à la solidité. comme le font la plupart des corps liquides : c'est-à-dire, qu'on ne connoît pas de pression ou de refroidissement capables de le rendre folide; & tel est le caractère des gaz permanens. La fluidité de l'air est la cause des mouvemens fréquens & rapides qui s'y excitent & qui produisent les vents. Cependant tous les corps ne lui livrent pas passage, ou ne se laisfent point traverser par l'air. Les matières transparentes que la lumière traverse avec promptitude, réfissent à l'air qui ne peut point les pénétrer. L'eau, les dissolutions salines, les huiles, l'esprit-de-vin, passent à travers un grand nombre de corps dont le tissu ne peut être pénétré par l'air. Il n'a point, comme ces matières liquides, la propriété de dilater ces corps, d'en aggrandir les pores, & d'en relâcher le tiffu.

L'air renfermé dans des vaisseaux, est parfaitement invisible; on ne peut le dissinguer du verre qui le contient, & quoiqu'il occupe tous les espaces, il présente à l'œil l'idée du vide. C'est sa ténuité & son extrême perméabilité par les rayons lumineux qui le rendent invisible, il résrange la lumière sans la résséchir; il n'a donc point de couleur, quoique quelques physiciens aient pensé que ses grandes masses étoient bleues.

On a toujours regardé l'air comme parfaitement infipide, & tous les physiciens s'accordent à lui donner ce caractère. Cependant si l'on fait attention à ce qui se passe lorsque ce fluide touche les nerfs découverts des animaux. comme cela a lieu dans les plaies, & à plufieurs autres circonstances analogues, on reconnoîtra qu'il a une forte de faveur, & qu'elle devient peu à peu insensible par l'habitude. En effet, les plaies découvertes & exposées à l'air, font sentir une douleur souvent très-vive, L'enfant qui sort du sein de sa mère, & qui éprouve pour la première fois le contact de l'air, témoigne, par ses plaintes, l'impression désagréable que ce contact lui occasionne. C'est à cette espèce d'âcreté de l'air qu'il faut attribuer aussi la difficulté que les blessures ont à se cicatriser quand elles font découvertes. On retrouve même cet obstacle à la cicatrisation de la part de l'air atmosphérique, dans les végétaux auxquels on a enlevé leur écorce, & l'on fait que fa reproduction n'a lieu que lorsqu'on entoure les arbres de quelque corps qui leur ôte le contact de l'air.

L'air est parfaitement inodore; si l'atmosphère

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 181 présente quelquesois une sorte de fétidité, il faut l'attribuer aux corps étrangers qui y font répandus, comme cela s'observe dans quelques

espèces de brouillards ou de vapeurs.

La pesanteur de l'air est une des plus belles découvertes de la physique, & elle n'a été bien constatée que vers le milieu du siècle dernier. quoiqu'on affure qu'Aristote sût qu'une vessie remplie d'air étoit plus pesante que lorsqu'elle étoit vide. Les anciens n'avoient aucune idée de la pesanteur de l'air, & ils attribuoient à une espèce de qualité occulte qu'ils appeloient horreur du vide, tous les phénomènes dus à cette pesanteur. La difficulté & l'impossibilité que des fontainiers éprouvèrent à construire une pompe qui élevât l'ean à une hauteur plus grande que trente-deux pieds, engagea ces ouvriers à confulter le fameux Galilée, que ce phénomène étonna beaucoup. La mort l'empêcha d'en découvrir la véritable raison; mais Toricelli, son disciple, parvint après lui à cette découverte. Voici comment le raisonnement l'y conduisit. L'eau ne lui parut s'élever dans une pompe aspirante, que par une cause extérieure qui la pressoit & l'obligeoit de suivre le mouvement du pillon. Cette cause étoit bornée dans son action, puisqu'elle n'élevoit l'eau qu'à 32 pieds; fi elle agiffoit donc fur un fluide spécifiquement

plus pefant que l'eau, elle ne devoit l'élever & le soutenir qu'à une hauteur relative à sa pefanteur. D'après ces réflexions, Toricelli prie un tube de verre de trente-six pouces de long, bouché hermétiquement à l'une de ses extrêmités; il le remplit de mercure, en tenant son extrêmité bouchée en bas; puis fermant avec le doigt l'ouverture par laquelle il avoit versé ce fluide métallique, il le retourna, mit son extrêmité bouchée hermétiquement en haut. & plongea le bout ouvert dans une cuvette remplie de mercure ; en ôtant le doigt qui bouchoit l'extrêmité ouverte, il vit alors une partie du mercure contenu dans le fube, descendre & se mêler à celui de la cuvette, mais il en resta dans le tube une grande quantité qui, après plusieurs oscillations, s'arrêta à 28 pouces. En comparant cette hauteur à celle de 22 pieds, à laquelle l'eau est élevée dans les pompes, il vit qu'elle répondoit parfaitement à la pesanteur relative de ces deux fluides, puisque celle du mercure est à celle de l'eau comme 14 est à 1, & qu'en conséquence le mercure ne s'élevoit dans le vide qu'à une hauteur quatorze fois moindre que l'eau. Ce ne fut cependant qu'après beaucoup de réflexions, qu'il foupçonna la pesanteur de l'air pour être la cause de cette suspension des fluides dans les D'HIST. NAT. ET\*DE CHIMIE. 183 pompes; & cette pesanteur ne sut véritablement reconnue que d'après l'ingénieuse expérience que Paschal sit saire en France.\*

Ce physicien célèbre imagina que, si Peau étoit soutenue à 32 pieds dans les pompes, & le mercure à 28 pouces dans le tube de Toricelli par la seule pesanteur de l'air, ces hauteurs de suspension des fluides devoient varier. comme celles de l'air, &: qu'elles ne devoient pas être les mêmes sur une montagne & dans. une profondeur, puisque, dans le premier cas, la colonne d'air est moins haute & conféqueniment moins pefante que dans le second. D'après cette idée de Paschal, Perrier sit, le 10 septembre 1648, au pied de la montagne du Puits de Dôme en Auvergne, & fur son sommet, l'expérience fameuse qui a fixé pour jamais l'opinion de tous les Physiciens. Le baromètre ou le tube de Toricelli rempli de mercure, & fixé fur une échelle de 34 pouces, divilée par pouces & par lignes, préfenta dans la hanteur de la colonne de mercure une variation de plus de 4 pouces du pied du Puits de Dôme jusqu'à son sommet, élevé de 500 toiles. On reconnut alors que le mercure varioit environ d'un pouce par cent toiles, & depuis l'on s'est servi avec beaucoup de succès de cet instrument, pour mefuser la hauteur des montagnes.

La pesanteur de l'air influe sur un grand nombre de phénomènes physiques & chimiques ; elle comprime tous les corps & s'oppose à leur dilatation; elle met un obstacle à l'évaporation & à la volatilisation des fluides; c'est elle qui retient l'eau des mers dans son état de liquidité, puisque, sans son existence, ce liquide se réduiroit en vapeurs, comme on l'observe dans le vide produit par la machine pneumatique. L'air, en gravitant fur nos corps, retient les fluides qui y circulent, en comprimant les vaiffeaux fanguins & lymphatiques dont il conserve le diamètre. C'est pour cela que cette pesanteur & cette compression venant à diminuer considérablement sur les montagnes, le fang s'échappe souvent par les ouvertures de la peau ou des poumons, & occasionne des hémorrhagies.

Enfin, l'air jouit d'une grande élasticité; il est susceptible d'être fortement comprimé, & se rétablit promptement dans son premier état, dès que la cause qui le comprime vient à cesser. Un grand nombre d'expériences prouvent la vérité de cette affertion. Nous ne serons mention ici que des principales & des plus démonssratives qu'on emploie en physque. On comprime dans un tube de verre recourbé l'air qui est contenu par le moyen du mercure qu'on

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 185

y verse, & on peut même connoître par ce moyen la compressibilité dont ce sluide élastique est susceptible, en comparant la diminution de son volume à la hauteur de la colonne de mercure que l'on emploie. Le ballon rempli d'air avec lequel les enfans jouent, & qui bondit en tombant sur des corps durs, est encore une preuve de cette élassicité. Il en est de même de la fontaine de compression dans laquelle l'air refoulé au-dessus de l'eau par le moyen d'une pompe, reprend enfuite son état de dilatation fixée par la chaleur atmosphérique, & pousse l'eau à une certaine hauteur par la pression qu'il y exerce. Enfin, le fusil à vent dont tout le monde connoît les effets, démontre aussi la compressibilité & l'élassicité de l'air : on estime qu'il peut être réduit par la compression à 113 de son volume.

La chaleur qui le raréfie ou qui agit fur lui d'une manière inverse à la compression, prouve qu'il est également susceptible d'acquérir un rès-grand volumei. Lorsqu'on expose une vessie pleine d'air sur un sourneau allumé, l'air se dilate au point de faire crever la vessie avec une explosion violente. C'est à ce phénomène que sont dues les explosions des vaisseaux & des appareils qu'on observe souvent en chimie, & contre lesquels l'art a trouvé le moyen de se

mettre en garde. La diminution de la pefanteur de l'atmosphère, & sa soutraction totale qui a lieu dans la machine pneumatique, produit le même effet sur une vessie pleine d'air qu'on y enferme.

On conçoit, d'après ces détails sur la pesanteur & l'élasticité de l'air, que ces propriétés doivent entrer pour beaucoup dans les causes des variations multipliées de l'atmosphère & de la marche du baromètre. En effet, les couches inférieures de l'atmosphère supportent le poids des couches supérieures, elles sont dans un état de compression qui diminue à mesure que l'on s'élève; la chaleur qui varie continuellement, modifie aussi cette pesanteur, cette élasticité. C'est pour cela que, sur les hautes montagnes, on trouve l'air plus léger, plus vif, plus agité, &c. & c'est dans ces rapports de la chaleur, de la pesanteur, de l'élassicité combinées de l'atmosphère, qu'on doit étudier les phénomènes singuliers que présente le baromètre aux observateurs, M. de Luc & M. de Saufsure se sont beaucoup occupés de cet objet important depuis quelques années.

## \$. II. Des propriétés chimiques de l' Air commun.

Les propriétés que nous venons de faire connoître, étoient les seules dont traitoient autre-

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 187 fois les physiciens. Quelques chimistes, à la tête desquels doivent être placés Vanhelmont. Boyle & Hales, s'étant apperçus qu'en retiroit de l'air, ou au moins un fluide qui en avoit tous les caractères apparens, dans l'analyse de beaucoup de substances naturelles, ont pensé que cet élément se combinoit & se fixoit dans les corps; telle est l'origine du nom d'air fixé. que l'on a donné d'abord aux fluides élastiques que l'on obtient dans les opérations chimiques. Ces premiers phyficiens regardoient ces fluides comme de l'air : mais M. Priestley a trouvé plufieurs corps qui ont l'apparence de l'air commun, & qui cependant en différent à beaucoup d'égards. Il est donc nécessaire actuellement d'avoir recours à d'autres caractères ou à d'autres qualités, pour reconnoître l'air d'avec les fluides aériformes, qui lui ressemblent par leur invisibilité & leur élasticité. Les propriétés chimiques sont seules capables de constituer des

caradères capables de le faire distinguer.

En recherchant quelles peuvent être les propiétés distinstives de l'air, nous en trouvons deux bien capables de le caradériser, & qui lui appartiennent exclusivement; l'une est de favoriser la combustion, ou l'inflammation des corps combustibles; l'autre est d'entretenir la vie des animaux, en servant à leur respiration.

Examinons donc avec foin l'un & l'autre de ces grands phénomènes.

Il est fort difficile de bien définir la combustion ; c'est un ensemble de phénomènes que présentent les matières combustibles , chauffées avec le concours de l'air, & dont les principaux sont la chaleur, le mouvement, la flamme, la rougeur & le changement de nature de la matière brûlée. On doit distinguer un grand nombre de différences entre tous les corps combustibles; les uns brûlent vivement avec une flamme brillante comme les huiles. les bois, les réfines, les bitumes, &c. d'autres s'embrasent sans flamme bien sensible. comme plusieurs métaux & les charbons bien faits; quelques-uns se consument par un mouvement lent, peu apparent & fans s'embraser sensiblement, mais toujours avec chaleur, comme on l'observe dans quelques matières métalliques. La combustion dans tous ces cas a également lieu; le corps qui a brûlé ne peut plus s'enflammer de nouveau. Ce réfidu de la combustion est toujours plus pesant qu'il n'étoit avant d'être brûlé, & cela est très-facile à prouver pour tous les corps combultibles fixes; tous ceux au contraire dont la matière inflammable est volatile, s'enflamment avec plus de rapidité que les premiers, & leur résidu sixe

## D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 189

a perdu la plus grande partie de fon poids; telles sont les huiles. On croiroit que ceux-ci perdent beaucoup de leur poids en brûlant; mais cette différence n'existe véritablement qu'en apparence, car il n'y a pas de corps combustibles dont les résidus ne soient plus pesans qu'ils ne l'étoient avant leur combustion. Pour bien concevoir cette importante vérité, il faut faire attention que ce qui reste sixe après une combustion, n'est pas le seul résidu du corps combustible, & que tous ceux de ces derniers qui sont volatils, se changent par la combustion en fluides élastiques qui s'échappent & se perdent dans l'atmosphère; de sorte que, si on ne comptoit pour leur résidu que ce qui reste dans le lieu ou dans le vaisseau qui les contenoit pendant leur combustion, ils paroîtroient n'en avoir aucun & être entièrement anéantis, ce qui est impossible. C'est ainsi que l'esprit-devin & l'éther brûlent fans laisser de trace dans les vaisseaux où ils étoient contenus; mais la matière dans laquelle ils fe font changés par leur combustion, est volatilisée & répandue dans l'atmosphère. Si l'on emploie un moven capable de raffembler ce produit, on trouve bientôt qu'il a plus de pesanteur que le corps combustible n'en avoit. Ainsi, en brûlant sous une cheminée adaptée à un ferpentin, feize

onces d'esprit-de-vin très-sec & très redissé, M. de Lavoisser a obtenu dix-huit onces d'eau pour produit de cette combustion; le même phénomène a lieu dans les huiles, les résines, &c. Ainsi la cendre qui reste après la combustion du bois, n'est pas le véritable résidu de la matière combustible des végétaux. Ce résidu s'est dissipé dans l'air; une partie qui n'a point été entièrement brûlée, constitue la suie, une autre s'est répandue dans l'atmosphère, s'y est condensée en eau, ou y a déposé des fluides élastiques de disserente nature. C'est donc une vérité chimique constante, que l'augmentation de pesanteur a lieu dans tous les corps combustibles qui brûlent.

L'explication de cette augmentation de poids appartient entièrement à un fecond phénomène de la combuftion, qu'il faut examiner dans le plus grand détail. La combuftion ne peut jamais avoir lieu fans le concours de l'air, & elle ne se fait jamais qu'en raison de la quantité & de la pureté de ce fluide. Cette nécessité abfolue de l'air dans la combustion, a frappé les physiciens depuis Boyle & Hales, & chacun d'eux a proposé son opinion sur ce sujet. Boerbaave croyoit que c'étoit en s'appliquant à la furface des corps combustibles, & en distantant pour ainsi dire, ces corps molécules à

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. molécules, que l'air favorisoit la combustion. On ne conçoit pas, dans cette hypothèse; pourquoi le même air ne peut pas toujours servir à la combustion. M. de Morveau a cru que ce dernier phénomène dépendoit de la trop grande raréfaction de l'air, & qu'en raison de l'élasticité qu'il acquéroit par la chaleur, il comprimoit trop fortement les corps enflammés, & en arrêtoit la combustion; mais il donnoit cette explication ingénieuse dans un tems où il étoit impossible de reconnoître la véritable cause de ce phénomène. M. Lavoifier, par de belles expériences sur la calcination des métaux dans des quantités déterminées d'air, a prouvé comme le médecin Jean Rev l'avoit apperçu long-tems auparavant, qu'une partie de l'air est absorbée pendant la calcination, que le métal calciné acquiert àutant de poids que l'air en perd, & que la chaux métallique contient véritablement cette portion d'air, puisqu'on peut réduire celle de mercure en dégageant simplement ce fluide à l'aide de la chaleur. D'autres faits l'ont conduit encore plus loin; il a observé avec Priestley; que l'air réfidu de la calcination & de la combustion ne peut plus fervir à de nouvelles calcinations, qu'il éteint les corps enflammés, qu'il suffoque les animaux, en un mot, que ce n'est pas de

véritable air, &c. & qu'il est exactement diminué dans la proportion de la quantité qui a été. absorbée par le corps combustible. D'un autre côté, l'air retiré de la chaux métallique, a été trouvé trois ou quatre fois plus pur que celui de l'atmosphère; puisque non-seulement il peut fervir à la combustion, mais encore il la rend beaucoup plus rapide qu'elle pe l'est dans l'air atmosphérique ; une quantité donnée de ce fluide sert à l'inflammation & à la combustion totale de trois ou quatre fois plus de matière combustible. Ce singulier fluide retiré des chaux de mercure, a été appelé air déphlogistiqué par M. Priestley qui l'a découvert, parce qu'il a cru que c'étoit une partie de l'air atmosphérique dont le phlogistique, toujours contenu ? suivant lui, dans l'atmosphère, a été totalement enlevé & absorbé par la chaux de mercure qui se réduit à mesure qu'on en dégage ce fluide élaftique par la chaleur. Mais comme cette dénomination peut donner une fausse idée de la nature de ce fluide élassique, nous adopterons, les noms d'air vital, parce qu'il est le seul qui puisse servir véritablement à la combustion & à la respiration, & parce qu'il est, pour nous servir de l'expression de M. Lavoisier, quatre fois plus air que l'air commun, &c.

D'après

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 193

D'après cette nécessité absolue de l'air pour la combustion & la présence d'une partie de cet air dans les chaux métalliques, M. Lavois fier a penfé d'abord que la combustion ne confistoit que dans l'absorption de l'air pur par le corps combustible. Il a regardé l'air de l'atmosphère, abstraction faite de l'eau & des différentes vapeurs qui y font contenues, comme un composé de deux fluides élastiques trèsdifférens l'un de l'autre. L'un qui est le véritable & le seul air, & qui peut seul servir à la combustion, par la propriété qu'il a de se précipiter dans les corps combustibles, & de s'unir avec eux, est l'air vital ; il fait au moins le quart & va quelquesois jusqu'au tiers de l'atmosphère, lorsque celle-ci n'est point altérée. L'autre est un fluide délétère pour les animaux. qui éteint les corps enflammés, & qui constitue les trois quarts ou les deux tiers de l'atmosphère ; il l'a d'abord appelé mofette atmofphérique; lorsqu'on allume un corps combustible en contact avec l'air, la portion d'air vital que l'atmosphère contient, se sixe dans ce corps; fa combustion continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air vital dans ce fluide, & elle s'arrête lorsque tout est absorbé. Alors le résidu de l'air privé de cette partie pure & vitale, ne peut plus servir à de nouvelles combustions

Tome I.

on lui rend cetté propriété, en ajoutant à cette mofette atmospherique une portion d'air pur uré d'une chaux métallique ou du nitre égale à celle qui a été absorbée par la combustion. Cette belle théorie proposée en 1776 & 1777 par M. Lavoisier, sembloit expliquer tous les phénomènes de la combustion; elle rendoit raison de la pesanteur des chaux métalliques & de l'extinction des corps combustibles dans l'air déjà employé à la combustion; mais M. Lavoisier a cru devoir la modifier & y ajouter de nouvelles observations, d'après les nombreuses expériences qu'il n'a cessé de faire sur cet objet. La flamme éclatante que l'on obferve en plongeant un corps en combustion dans l'air vital, ou en versant ce fluide à la surface d'une matière déjà allumée à l'aide d'une ingénieuse machine qu'il a imaginée pour cela, l'a engagé à rechercher quelle pouvoit en être la cause, & fi elle n'étoit point due au dégagement du phlogistique en feu libre, suivant la théorie de Stahl. Il a fait d'autant plus d'attention à cet objet, que le célèbre Macquer n'avoit pas abandonne la théorie de Stahl, malgré ses nouvelles découvertes, & avoit lié fa dodrine avec celle du créateur de la chimie philosophique, En effet, Macquer a pensé que, si Pair pur se fixoit dans les corps combusti-

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 195 bles, cela ne se faisoit qu'à mesure que le phlogistique s'en dégagéôit; il avoit regardé l'air pur & le phlogistique comme se précipitant réciproquement l'un & l'autre dans toute combustion ; le phlogistique étoit, suivant lui, dégagé en seu libre par l'air pur qui en prenoit la place; & lorsqu'on réduisoit les métaux, le phlogistique dégageoit à fon tour l'air pur, & se fixoit dans les chaux métalliques. M. Lavoisier observant que l'éclat de la slamme dont nous avons fait mention, & qui indique trop manifestement la présence de la lumière ou de la matière du feu en action , pour qu'on puisse la nier, paroissoit plutôt environner l'extérieur du corps combullible, que s'en dégager, a pense qu'en effet la lumière & la chaleur se séparent de l'air vital, à mesure que le corps combustible brûle & absorbe une partie de l'air. Il pense aujourd'hui que l'air vital est comme tous les autres fluides aériformes, un composé d'un principe particulier, susceptible de devenir solide, & de la matière de la chaleur ou du feu; qu'il doit son état de fluide élastique à la présence de cette dernière ; qu'il est décomposé dans la combustion, que son principe sixe & folide s'unit au corps combustible, en augmente le poids & en change la nature; tandis

que la matière du feu se dégage sous la forme

de lumière & de chaleur. Ainsi, ce que Stahl attribuoit au corps combustible, la doctrine moderne le transporte à l'air vital; c'est ce dernier qui brûle , plutôt que le corps combustible, si la combustion consiste dans le degagement du feu; à l'égard du principe qui uni à la matière du feu, constitue l'air pur ou vital, quoique M. Lavoisier n'en ait pas encore reconnu exactement la nature, comme il est démontre qu'il forme très-fouvent des acides en se combinant avec les corps combultibles. il lui a donné le nom de principe oxigène (1). C'est cette base qui donne naissance aux acides fulfurique, arsenique, phosphorique, &c. dans la combustion du soufre, de l'arfenic, du phosphore, &c. Il est toujours le même dans tous ces corps. Il faut observer que, dans cette nouvelle théorie, l'air vital qu'on retire des chaux métalliques n'y étoit pas tout contenu, & qu'on ne l'obtient tel que parce que l'oxigène uni aux métaux, se combine avec la matière de la chaleur & de la lumière qui tra-

<sup>(1)</sup> M. Lavoiner l'avoit d'abord appelé oxigyne; mais la nécessité d'employer une dénomination analogue pour que autres maières mai nommées, nous a déerminés à changer la termination en géne; qui exprime mieux son étymologie grecque.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 197 verse les vaisseaux dans lesquels on chausse la chaux de mercure, &c.

Tel est aujourd'hui (mai 1787) l'état de la feience chimique fur la nature de l'air atmofphérique, sur son insuence dans la combustion. La théorie que trous venons d'exposer, prend tous les jours de nouvelles forces; les objections des personnes qui ne l'admettent point encore, n'y ont porté aucune atteinte; elles prouvent même qu'avec une connoillance plus, exacte de l'ensemble de cette théorie; les chimistes qui la combattent, sentiroient l'insuffiance des difficultés qu'ils y opposent, & que lorsque cette connoillance fora plus répandue, tous les Javans seront nécessairement d'accord.

La respiration est un phénomène très-analogue à la combustion. Comme cette dernière, elle décompose l'air commun; elle ne peut se faire qu'en raison de l'ais vital contenu dans l'atmosphère; l'orsque tout cet air est détruit, les animaix périssent dans la mojeute qui en est le ressou. C'est une combustion lente, dans laquelle une partie de la chaleur de l'air vital passe dans le sang qui parcourt les poumons, & se répand avec lui dans tous les organes; c'est ainsi que se répare la chaleur animale qui est continuellement enlevée par l'atmosphère & les corps environnans. L'entretien de la chaleur du fang, est donc un des principaux usages de la respiration, & cette belle théorie explique pourquoi les animaux qui ne respirent point d'ur, ou qui ne le respirent que très-peu, ont le fang froid.

MM. Lavoisier & de la Place ont découvert un second usage de l'air dans la respiration, c'est d'absorber un principe qui s'exhale du fang, qui paroît être de la même nature que le charbon. Ce corps réduit en vapeurs se combine avec l'oxigene de l'air vital, & forme l'acide carbonique qui fort des poumons par l'expiration. Cette formation de l'acide carbonique qui a lieu dans l'air atmosphérique refpiré par les animaux, en même-tems que la féparation de la mofette, éclaire fur les dangereux effets qui résultent d'un trop grand nombre de personnes enfermées dans des endroits resferrés, comme cela a lieu dans les speciacles; dans, les hôpitaux, dans les prisons, dans la cale des vaisseaux, &c. On ne sera point étonné d'après cela, des effets nuisibles de l'air

Deux phénomènes très multipliés tendent donc à altérer continuellement l'air qui environne notre globe, la combustion & la respiration. Ce stude seroit bientôt insuffisant pour

altéré par la respiration, qui agit particulièrement sur les personnes délicates & sensibles.

## D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 159

l'entretien de ces deux actions naturelles, s'il n'exilioit pas d'autres phénomènes fufceptibles de renouveller l'atmosphère, & de la recomposer en lui restituant l'air vital qui est sans le chapitre suivant & dans la troisième partie de ves Elémens; que les végétaux ont des organes très étendus, deslinés par la nature à retirer cet air vital de l'eau & à le verser dans l'atmosphère, lorsqu'ils sont frappès par les rayons du soleil.

# 5. III. Des caractères de la mofette ou du gaz azotique; qui fait partie de l'atmosphère.

Il résulte de tous les détails précédens, que l'air atmosphérique est un composé de deux gaz ou suides élassiques; l'un qui entreuient la combussion & la respiration, l'autre qui ne peut servir ni à l'un ni à l'autre de ces phénomènes. Le premier qui est appelé air vital, est dans la proportion de 0,27 ou 0,28; l'autre monte à 0,73, ou 0,72. Nous avons dit que le premier étoit un composé de calorique & d'oxigène; le second est aussi, comme tous les corps gazeux, un composé de calorique, & d'une base sus proposition de devenir folide. Ce sluide élastique, qui sorme plus des deux tiers de l'air

aunosphérique, a d'abord été appelé mofette par M. Lavoisier, parce qu'il éteint les corps en combultion & tue les animaux; mais comme tous les gaz, exceptés l'air vital & l'air atmofphérique, sont également nuisibles, & comme le nom de mofettes ou méphites est une expresfion générale qui leur appartient également, & qui a toujours été donné aux sluides étassiques non respirables, nous avons adopté le mot de gaz azotique pour ce fluide aériforme; & cette dénomination nous a permis d'appliquer le mot azote ou le substantif, à la base de ce gaz qui. comme celle de l'air vital ou l'oxigène, se fixe en se combinant avec plusieurs substances. Pour donner ici quelques connoissances sur la nature de ce gaz azotique, nous décrirons quelquesunes de ses propriétés. Ce gaz est un peu plus léger que l'air atmosphérique, & il occupe le haut des salles où l'air est altéré par la respiration & par la combustion: Quoique très-nuisible aux animaux dans son état de fluide élastique, fa base ou l'azote est un des matériaux de leur corps; on l'en retire en très-grande quantité. Elle est une des parties constituantes de l'alkali volatil ou ammoniaque, & de l'acide nitrique. Il paroit qu'elle est absorbée par les végétaux, & peut-être même par les animaux. Il est aussi tres - vraisemblable qu'elle forme un des prinD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 201 cipes de tous les alkalis, & qu'on pourra la regarder comme un véritable alkaligène, opposé a la base de l'air vital, qui, comme nous l'avons dit, est oxigène. L'atmosphère seroit donc, d'après ces considérations; un réservoit

donc, d'après ces confiderations, un refervoir immense des principes acidifant & alkalifant, sans être elle-même ni acide, ni alkaline. Toutes ces propriétés ne peuvent être qu'é-

noncées ici ; elles feront démontrées & expofées beaucoup plus en détait dans d'autres chapitres; nous avons feulement voulu faire connoître la différence qui exifte entre les deux fluides élaftiques qui confituent l'air atmosphérique, & fixer l'attention fur la nature de chacund'eux.

## CHAPITRE VII.

## De l'Eau.

L'EAU avoit toujours été regatdée comme un élément jouant un des plus grands rôles dans préfuge tous les phénomènes naturels, fuéceptible de le préfentet fous un grand nombre de formes, d'entret dans beaucoup de combinafons, jinalérable en lui-même & reprenant toujours son premier état; mais les recherches nouvelles de MM. Lavoiser, Meunier, de la Place & Monge, démontrent qu'il en est de l'eau comme de l'air, & qu'elle est formée de principes plus simples qu'on peut obtenir séparés. Cette importante découverte constitue une des plus brillantes époques de la climie; nous verrons plus bas comment les physiciens qui viennent d'être cités, s'ont parvenus à analyser l'eau; il faut considérer auparavant les propriétés physiques, de ce corps.

### 5. I. Des propriétés physiques de l'eau.

Les physiciens définissent l'eau un stude infipide, pesant, transparent, sans couleur; sans élassicité, jouissant d'une grande mobilité, de fusceptible de prendre dissérens états d'aggrégation, depuis la glace la plus folide, jusqu'à celui de vapeur ou de stude élassique.

On la trouve dans presque tous les corps naturels, quoique l'art n'air pas encore pu parvenir à la combiner avec plusieurs s'abstances auxquelles la nature l'unit tous les jours. On da retire des bois, des os les plus solides; elle existe dans des pierres calcaires très-dures & très-compactes; elle somme la plus grande partie des fluides yégétatus. & animaux; elle est combinée dans leurs organes solides. Tels écolem

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 203 les faits d'après lesquels on la comptoir au nombre des élémens. Le naturaliste la considère dans ses masses placées sur le globe, en remplissant les cavités & en fillonant la furface. Son histoire naturelle comprend celle des glaces éternelles des montagnes & de quelques mers des lacs, des fleuves, des rivières, des ruisseaux des sources, des mages, des pluies, de la grêle, de la neige. On distingue les eaux terrestres & les eaux atmosphériques. On examine ses mouvemens, fon passage successif de la surface du globe dans l'atmosphère, de celle-ci sur les montagnes; on l'observe se rassemblant en torrens, donnant naiffance aux fources, aux fontaines, aux fleuves, & de là précipitant fa course dans les mers qui en sont le grand réfervoir. En observant les phénomènes de celleci, on voit fes grands mouvemens; fes agitatations, fon balancement, fes courans, former peu à peu des montagnes; détruire des rivages , en laisser plusieurs à découvert , élever tout-a coup des îles, en submerger d'autres; enfin, on reconnoît bientôt l'eau comme un des grands agens de la nature. Si l'on fe transporte dans les cavités fouterreines, on la rencontre agissant moins en grand ; travaillant à la

production des fels; des cristanx, les déposant

dans les fentes des rochers. Tous ces objets comprennent l'hilloire naturelle de l'eau; mais ils ne peuvent être, bien faifis qu'après avoir étudié les propriétés physiques & chimiques de ce corps.

La plus frappante & la plus fingulière de ces propriétés, c'est d'affecter différentes formes & de se présenter sous les états de glace, de liquide & de vapeurs. Considérons la dans ces trois modifications.

## De l'Eau dans son état de glace.

La glace paroit être l'état naturel de l'eau, puisque l'état naturel d'un corps, au mois confidéré chimiquement, est celui dans lequel il a la plus forte aggrégation possible. Mais comme elle est plus abondante dans son état liquide; on a continué de regarder ce dernier comme l'état naturel de l'eau.

La formation de la glace offre des phénomènes importans à connoître.

1°. Il se produir une chalcur de quelques degrés au thermomètre de Réaumur, dans l'ean qui se gèle, parce que c'est un corps liquide qui devient folide. Ce thermomètre plongé dans l'ean qui se congèle, monte plus ou moins an-dessits de o, quoiqu'un autre placé dans

p'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 205 l'aumosphère froide au point de faire geler l'eau, reste toujours à 0, ou même au-dessous. Il parcôt donc qu'une partie de la chaleur fixée dans l'eau-liquide, se dégage & Pabandonne quand elle passe à la folidité; aussi la glace a-telle une chaleur spécifique inscrieure à celle de l'eau liquide. On observe la même chaleur dans la cristalissation des sels.

2°. L'accès de l'air favorife la production de la glace; de l'eau bien enfermée ne se gêle que très-lentement; dès qu'on débouche le vaisseau où elle est contenue, elle se gele beaucoup plus facilement, & quelquesois dans l'instant même où elle prend le contact de l'air. Ce phénomène ressemble à ce qui se passe dans la cristallisation des sels; souvent des dissolutions falines contenues dans des capsules bouchées, présentent une cristallisation fubite, dès qu'on enlève le couverse, & qu'on leur donne le contact de l'air.

3°. Un léger mouvement accélère aussi cette formation. On observe encore la même chose dans les crissalisations falmes. En agitant certaines dissolutions qui ne soumissionet point de crissaux, on voit quelquesois ces derniers se former pendant que l'agitation a lieu. Nous avons plusieurs sois vu ce phénomène dans les dissolutions de nitrate & de muniate calcaires.

Ces analogies entre la formation de la glace ce celle des crittaux fains, prouvent que la première est une véritable crittallisation.

4°. La glace paroit avoir plus de volume que l'eau avant d'être gelée, & elle fait casser les vaisseux de verre dans lesquels elle se forme; ce n'est point l'eau elle-même qui a acquis plus de volume dans ce cas; mais c'est à l'air séparé de ce liquide par sa congellation, qu'il saut attribuer cette dilatation.

La glace une fois formée le dislingue par les propriétés suivantes.

1°. Lorsque la congellation a été lente, elle offre des aiguilles qui se joignent sons un angle de soixante ou cent-vingt degrés, suivant l'observation de M. de Mairan; quelquesois elle présente même une cristallisation régulière que l'on peut déterminer. M. Pelletier : clève de M. d'Arcet, & membre du collège de pharmacie, a trouvé dans un morceau de glace sistuleux, des crissaux en prismes qu'astrangulaires applaits; terminés par deux sommets dièdres pais avec beaucoup de variétés. Si au contraire l'eau se gle subitement & en grande masse, elle ne forme qu'un solide irrégulier, comme cala a lieu dans les dissolutions salines trop rapprochées & refroidies trop promptément.

2º. Sa folidité est telle qu'on peut la réduire

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 207

en poussière, & qu'elle est emponée par le vent.

Dans les pays très-froids la glace est si dure, qu'on la taille comme des pierres, & qu'on en construit des édifices. On assure même qu'on a creusse des canons de glace, & qu'on les a chargés de poudre, & tirés plusieurs fois avant qu'ils se fondissent.

3°. Son élaflicité est très-sorte & beaucoup plus marquée que celle de l'eau sluide. Tout le monde sait qu'une bille de glace jettée sur un plan solide ; bondit aussi bien que tous les corps durs.

4°. Elle a une faveur très-vive & voifine de la cauficité. L'impression de la glace appliquée fur la peau, est connue de tous les hommes. Les médecins l'emploient comme tonique, difcussive, &c.

5°. Elle a moins de pesanteur que l'eau sluide qu'elle surnage. Ce phénomène paroît dépendre de la grande quantité d'air interposé qu'elle contient. Au reste, beaucoup de corps concreteibles par le froid, & sushles par la chaleur, jouissent de cette propriété; on l'observe dans le beurre, les graisses, la circ, &c. & c'est toujours à l'air interposé entre leurs molécules, qu'elle est due; car toute subsance considérée en elle-même, est plus dense & plus pesante dans son état de solidité, que lorsqu'elle est sinde.

6°. Sa transparence est troublée par des bulles d'air, au moins dans les masses de glace qui sont informes & non critallisées. On peut s'en convaincre che examinant avéc attention un morceau de glace; & en perçant sous de l'eaut stude les cavités que l'oril y apperçoit, on voit l'air fortir en bulles très-sensibles.

7°. Elle fe fond à quelques degrés au-deffus de 0; dès que la tempéraure à laquelle on expose de la glace est au-dessus de 0 du thermomètre de Réaumur, elle se fond peu à peu de sa surface à son centre.

8°. En passant de l'état solide à l'état liquide, elle produit du froid dans l'atmosphère environnante. Les chimistes modernes pensent qu'elle absorbe de la chaleur en se sond la quantité de calorique qui s'y sixe, à celle de la chaleur qui s'en dégage lorsqu'elle le gele. Ce phénomène lui est commun avec tous les corps susceptibles de se condenser & de se sondre y suivant les températures diverses auxquelles on les expose.

### De l'Eau liquide.

L'eau liquide jouit de propriétés fort différentes de celles de la glace.

1°. Sa faveur est beaucoup moins forte, puif-

D'HIST. NAT. ET BE CHIMIE. 209

qu'on la regarde communément comme infipide, quoique les buyeurs d'eau fachent y diffinguer des nuances qui démontrent fa fapidité.

2°. Son élassicité est moindre; on l'a même niée depuis les expériences de l'académie del Cimento; mais M. l'abbé Mongez l'a démonrée par une suite de recherches intéressantée par une suite de recherches intéressantée mit de l'académie del Cimento pouvoient même en servir de preuve, puisque les sphères métalliques dans lesquelles l'eau avoit été renfermée, laissoient fuinter ce sluide en goutelettes, après avoir été retirées de la presse, suite qui n'auroit pas en sieu, si l'eau n'avoit pas été comprimée.

3°. Son état d'aggrégation liquide rend fa force de combinaison plus énergique. C'est d'après cela qu'on l'a nommée le grand disfolvant de la nature. En esset, elle s'unit à un très-grand nombré de corps, & elle favorise même singulièrement leur combinaison réci-

proque.

4°. Elle paroit ne point s'unir avec la lumière qui ne fait que la traverser. On sait que cette dernière se rapproche de la perpendiculaire, par les résractions qu'elle éprouve en passant dans l'eau.

5°. La chaleur la dilate & la met dans l'état de gaz. C'est ce passage de l'état liquide à celui

Tome I.

de fluide aériforme, qui conflitue son ébullition. Ce phénomène dépend de ce qu'une partie de Peau ayant pris la sorme de fluide élaftique, devient insoluble dans celle qui n'est que liquide, & dont la chaleur ne permet pas à la première d'y rester dissource de faire corps avec elle; chaque bulle part du sond du vaiffeau où Pon sait chausser l'eau, & vient crever à sa surface, pour se répandre dans l'atmosphère qui la dissour à mesure. Nous avons expliqué sort en détait la cause de Pébullition, dans les Mémoires de Chimie que nous avons publiés en 1784. Voy. Mém. & Observ. de Chim. Paris . Cuchet, 1784, pag. 334-

La pefanteur de l'air influe fingulièrement fur l'ébullition de l'eau. Elle oppose un obstacle à fa dilatation & à sa vaporisation; plus elle est considérable, & plus l'eau éprouve de résistance, lorsqu'elle tend à se volatiliser; à mesure qu'elle diminue, l'eau étant moins comprimée, se rarése avec plus de facilité. Telle est la cause de l'observation de Fahrenheit, qui a découvert que l'eau bouillante ne marquoit pas tousjours la même température au thermomètre. Il faudroit donc consulter l'élévation du mercure dans le baromètre, pour connoître avec plus de précision le degré de chaleur de l'eau bouillante, & on trouveroit un rapport entre la marche

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 217 du thermomètre & celle du baromètre, relativement à ce phénomène.

Cette influence de la pefanteur de l'air sur la raréfaction & l'ébullition de l'eau, doit spécialement avoir lieu à différentes hauteurs de l'atmosphère. Ainsi, il est vrai de dire que l'eau, toutes choses d'ailleurs égales, doit bouillir plus facilement, & à un moindre degré de chaleur fur les montagnes, que dans les vallées & dans les plaines. Tous les fluides se raréfient très-promptement à de grandes hauteurs ; c'est pour cela que les liqueurs très-évaporables & très-volatiles, comme l'esprit-de-vin, l'éther, le gaz alkalin ou ammoniaque, perdent la plus grande partie de leur force fur les hautes mon-, tagnes, comme les phyficiens l'avoient remarqué, & comme M. de Lamanon l'a confirmé à une hauteur de plus de 1800 toiles au-dessus du niveau de la mer. Lorsque l'on soustrait le poids de l'atmosphère dans la machine pneumatique, on voit bientôt l'eau échauffée auparavant à 40 degrés, bouillir avec beaucoup de force, & se réduire en vapeurs.

Enfin, une troisième circonstance qui influe sur l'ébullition de l'eau, outre la chaleur & le poids de l'atmosphère, c'est l'état de l'air plus ou moins sec ou chargé d'humidité; mais cette propiété étant entièrement chimique,

nous nous en occuperons dans le fecond paragraphe.

6°. Si l'on chauffe de l'eau dans des vaiffeaux fermés & dans un appareil propre à en requeillir les vapeurs, ces dernières condensées par le froid, & raffemblées dans un récipient, forment l'eau distillée. C'est un moyen de l'obtenir pure & féparée des matières terreufes & falines qui l'altèrent presque toujours, & qui restent ensuite au fond du vaisseau. Les chimistes qui ont sans cesse besoin d'eau très-pure pour leurs expériences, se servent de la distillation pour se la procurer. Ils mettent de l'eau de rivière ou de puits dans une cucurbite de cuivre étamée; ils recouvrent ce vaisseau d'un chapiteau muni de son réfrigérant, dans lequel on a soin de mettre de l'eau très-froide pour condenser les vapeurs, & ils reçoivent l'eau réunie en gouttes dans des vaisseaux de verre très-propres. Il faut observer que, pour avoir de l'eau distillée très-pure, on doit avoir un alambic qui ne serve qu'à cette opération. Ce vaisseau, pour que la distillation soit prompte, doit être fait d'après les nouveaux principes, c'est-à-dire, que la cucurbite doit être plate & large, & le chapiteau de la même forme. L'eau obtenue par ce moyen est parsaitement pure. Autrefois les chimistes se servoient d'eau de D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 213

neige ou de pluie, mais on sait aujourd'hui que ces eaux tiennent souvent en dissolution quel-

ques corps étrangers.

L'eau distillée a une saveur fade, elle fait éprouver un sentiment de pesanteur à l'estomac; en l'agitant fortement avec le contact de l'air, elle reprend une faveur vive, & on peut alors la boire fans inconvénient. La distillation n'altère point l'eau ; elle me fait que lui enlever l'air qui lui est toujours uni, & qui lui donne cette saveur fraîche & vive dont elle a besoin pour être potable. Boerhaave a distillé de l'eau cinq cens fois de suite, & il n'y"a observé aucune altération. Quelques physiciens ont annoncé à différentes époques, que l'eau se changeoit en terre, parce qu'à chaque distillation elle laisse en esset au fond des vaisseaux-une certaine quantité de résidu terreux. M. Lavoifier a fait sur cet objet des expériences d'une exactitude rigoureuse. Ayant pesé les vaisseaux de verre dans lesquels il faisoit la distillation de l'eau, & reconnu de même par le poids la quantité de l'eau distillée, & du résidu qu'elle donne, il a démontré que cette prétendue terre est due à la matière des vaisseaux dont la surface est peu à peu enlevée & corrodée par l'adion de l'eau.

### De l'Eau dans l'état de vapeur ou de fluide élastique.

Lorsque l'eau est réduite en état de vapeur ou en fluide élastique par l'action du feu, elle acquiert dans cette aggrégation aériforme des propriétés particulières qui la distinguent de ses deux premières modifications.

1°. Elle est parfaitement invisible, lorsqu'elle est recue dans un air dont la température est au - dessus de 15 degrés du thermomètre de Réaumur, & qui n'est pas très-chargé d'humidité.

2°. Si au contraire l'atmosphère est au-dessous de 10 degrés & déjà humide, la vapeur de l'eau forme un nuage blanc ou gris très-sensible; ce qui est dû à ce qu'elle ne se dissout pas dans l'air humide, comme nous l'exposerons plus bas, & conféquemment à une vraie précipitation.

3°. Sa dilatation est si considérable, que, d'après des calculs aussi exacts qu'il est possible, elle occupe, suivant M. Wath, un espace 800 fois plus grand que lorfqu'elle est liquide.

4°. Elle jouit d'une élassicité & d'un ressort tels qu'elle produit des explosions terribles lorsqu'elle est resserrée, & qu'on peut l'employer. utilement en mécanique, pour faire mouvoir de

D'HIST. NATHET DE CHIMIE. 215 grandes maffes. Son utilité dans les belles machines appelées Pompes à feu, est connue aujourd'hui de tous les physiciens & de tous les artisles.

5°. Suivant une des loix les plus constantes de l'affinité de composition, elle a plus de tendance pour se combiner dans cet état où son aggrégation est la plus foible, que dans les deux premiers états où nous l'avons déjà considérée. Les chimisles ont de fréquentes occasions d'obferver avec quelle rapidité l'eau en vapeurs diffout les sels, ramolit, les substances extradives muqueuses, corrode & calcine les métaux. &c.

6°. Elle se dissout parfaitement dans l'air; sa précipitation dans l'atmosphère constitue la ro-fée. Cette dissolution suit les loix des dissolutions failnes, comme l'a démontré le Roi, médecin de Montpellier, dans un excellent Mémoire sur l'étévation & la suspension de l'eau dans l'air. Métanges de Physique & de Médecine. Paris, chez Cavelier, 1771, 1 vol. in-8.

7°. Un des plus singuliers phénomènes de l'eau en yapeurs, c'est la propriété qu'elle a d'accélérer la combustion de l'huile enstammée, comme on l'observe dans l'expérience de l'éolipile appliqué à la lampe de l'émailleur, dans les soyets de charbon de terre & de charbon de bois humide, dans les graiffes enflammées, que l'eau ne peut éteindre & dont elle augmente même l'embrafement. Ces phénomènes avoient fait penser à Boerhaave que la flamme étoit en grande partie composée d'eau. Nous verrons tout-à-l'heure combien cette ingénieus idee de Boerhaave se rapproche des découvertes modernes sur l'eau, lorsque nous démontrerons que ce fluide en vapeus n'augmente la flamme que parce qu'il est décomposé lni-même par les corps combussibles.

8°. Enfin, l'eau en vapeurs & dissoute dans l'air, se condense & se précipite en partie, lorsqu'elle est exposée à quelques degrés audesfus de 0; alors elle reprend sa liquidité, c'est ce qui arrive dans la rosée; quelquesois même elle se durcit en petits glaçons, & paroît susceptible de se cristalliser, lorsqu'elle est frappée dans son état de vapeurs par un froid subit de plusieurs degrés au-dessous de 0; telle est l'origine de ces feuillages glacés, de ces herborifations blanches que l'on apperçoit l'hiver fur les vîtres des appartemens expofés au nord. Telle est aussi celle des petits floccons de glace que forment en Sibérie & dans les pays trèsfroids, les vapeurs aqueuses sorties des poumons.

#### 5. II. Des propriétés chimiques de l'Eau.

Il n'y a pas de corps susceptible d'un plus grand nombre de combinations que l'eau; austi l'a-t-on appelée depuis long-tems le grand disfolvant de la nature. Telle est la ration pour laquelle les eaux des mers, des sacs, des sieures, des rivières, des sources & des sontaines, ne sont pas à beaucoup près pures, & contennent toutes différens corps étrangers, surtout des matières salines.

Elle s'unit à l'air de deux manières ; 1°. elle . absorbe ce fluide élastique, & s'en charge dans son état de liquidité. Il est même démontré que c'est à cette combinaison avec l'air qu'elle doit sa faveur vive & agréable. On y reconnoît' l'existence de ce fluide par la machine pneumatique; à mesure que le vide s'opère, l'air mêlé & diffous dans l'eau s'en dégage fous la forme de bulles. En distillant de l'eau dans un appareil pneumato-chimique, on obtient l'air qui y étoit contenu. Lorsqu'on la fait bouillir. les premières bulles qui s'en élèvent sont dues à l'air, & l'eau qui l'a perdu n'a plus sa même légéreté & sa sapidité. On lui rend ces deux propriétés, en la laissant exposée pendant quelque tems au contact de l'atmosphère, ou en l'agitant fortement. 2°. L'air la dissout & la rend

218

élastique & invisible comme lui, lorsqu'il jouit d'un certain degré de chaleur. Plus il est chaud. & plus il tient d'eau en dissolution. Le Roi. médecin de Montpellier, a examiné dans le plus grand détail l'état de l'eau dans l'atmofphère. Les expériences ingénieuses qu'il a faites fur cet objet, ont prouvé que l'air chaud le plus sec, renfermé dans un flaccon, & refroidi jusqu'à une certaine température, laisse précipiter en goutelettes l'eau dont il est chargé; que cette dissolution a différens points de saturation, qui dépendent de la chaleur de l'atmosphère; que cette eau se précipite la nuit, & constitue une espèce de rosée particulière. Il a même penfé, d'après ces faits, que les variations dans la pesanteur de l'atmosphère, dépendent en partie de cette eau qui y est contenue en différentes quantités; suivant sa tem-1 - 1 - 1 m pérature,

Quoique l'ordre que nous adoptons semble exiger qu'il ne soit point encore quellion de matières falines, nous devons cependant faire observer ici que l'eau qui est très - susceptible de les dissoules, en contient toujours une certaine quantité; ce sont particulièrement des sels calcaires qui donnent quelques qualités désagréables & même souvent nuisibles aux eaux de puits, de sseuve & de rivière. Elles con-

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 219
tiennent aussi quelquesois de l'acide carbonique, de l'argile, du ser, des extraits de végétaux altérés par la putrésaction. Toutes ces eaux sont mauvaises à boire; les premières constituent spécialement celles que l'on appelle eaux crues, eaux dures; elles ont une saveur sade; elles pésent sur l'estomae; elles rallentissent la digestion; elles sont one faveur sade; elles pésent sur l'estomae; elles rallentissent la digestion; elles sont souvent l'este des purgatifs, & leur usage peur cire saivi de dangers. Il est donc très nécessaire de savoir en reconnoître la nature, de déterminer les corps étrannoître la nature, de déterminer les corps étrannoîtres de la contra de la company de la contra de la corps de la company de la compan

En général l'eau bonne à boire, & dont l'afage ne peut qu'être utile, se distingue par les caractères suivans. Elle est très-claire & très-limpide; aucun, corps, etranger n'en altère la transparence; elle n'a aucune espèce d'odeur; sa faveur est vive, staîche & comme piquante; elle bout promptement, facilement & fans se trombler; elle dissour parfaitement le savon, & cette dissolution est homogène, sans sloccons ou grumeaux; elle cuit bien les légumes, & ne leur communique point de durret; estayée par les liqueurs appelées réactifs, tels que les alkalis & les dissolutions de mercure & d'argent par l'acide du nitre, elle ne se tromble point, ou au moins elle ne se tromble que d'une ma-

gers qui leur donnent ces mauvailes qualités, & de rechercher le moyen de les leur enlever.

nière presqu'insensible. Ensin elle passe facile ment dans l'eftomac & les inteffins : & elle favorise la digestion des alimens. On trouve toutes ces propriétés réunies dans une eau de source ou de rivière qui se filtre ou qui coule à travers le fable , qui est agitée d'un mouvement continuel, & dans laquelle il ne se pour rit point une grande quantité de matières yégétales & animales. Il faut encore qu'il n'y ait point d'égoûts qui se jettent dans le voifinage, qu'on n'en rallentisse pas le cours par des obstacles ou un très-grand nombre de saignées qu'on ne l'altère pas par le rouissage du chanvre , les lessives favoneuses : &c. &c. Au contraire, une eau qui féjourne fans mouvement dans des cavités fouterreines, qui vient d'un terrein calcaire ou gypseux, qui n'a point de courans réels, qui nourrit beaucoup de plantes & d'infedes, qui n'a que peu de profondeur, & dont le fond est une vase mobile & des végétaux pourris, présente tous les caractères opposés; sa laveur est fade ou même nauséabonde; elle a une odeur de moifi ou légèrement purride; elle est fouvent verte on jaunâtre; on y voit nager des floccons mucilagineux verts ou bruns, débris des matières végétales en putréfaction ; elle verdit les couleurs bleues végétales; elle se trouble en bouillant;

elle donne des floccons avec le favon; elle durcit les légumes; les réadits y occafionient des précipités plus ou moins abondans; elle pêle fur l'eflomac, y féjourne long-tems, & trouble la digeflion.

Pour corriger ces mauvaises qualités, on emploie plusieurs moyens entièrement fondés sur des propriétés physiques & chimiques.

1°. On donne du mouvement aux eaux flaguantes, en leur creufant un lit fur un terrein
en pente, en les battant à l'aide des moulins,
ec. en les faifant couler dans des canaux, &
en les difigeant en jets, en cafcades. Ce premier moyen physique facilite l'évaporation des
gaz & de l'esprit recteur putrides; il sait déposer les matières étrangères, en les réunissant
ensemble & leur donnant plus de pesanteur;
il mêle & combine avec l'eau une plus grande
quantité d'air.

2°. On cure les marres & les étangs; on enlève ainsi les matières végétales & animales susceptibles de putrésaction, & on agite en même-tems l'eau.

3°. On filtre les eaux dans des jarres ou des fontaines dont le fond est garni de fable fin & d'éponges. On a foin de renouveller cellesei; on fable aufflées petits ruisseaux dont le sond est vaseux, après l'avoir creusé:

4°. Ces premiers moyens purifient l'eat & en féparent les matières hétérogènes qui y flottent; mais ils ne lui enlèvent point les substances salines qui y sont dissoutes. Pour séparer ces corps de l'eau, il faut la faire bouillir, la laisser ensuite déposer & refroidir, la tirer à clair, la filtrer au papier ou à travers le fable blanc & pur. & l'exposer à l'air dans des vaisseaux de grès plats. On peut ensuite la boire avec sécurité : l'ébullition enlève le principe odorant défagréable. & fait précipiter une partie des fels calcaires, des eaux dures; mais il faut pour obtenir ce dernier avantage les faire bouillir environ une demi-heure, ou plutôt jusqu'à ce qu'elles dissolvent mieux le favon & ne due cissent plus les légumes.

5°. Si l'ébullition ne peut suffire pour débarrasser les eaux des sels calcaires, comme cela arrive pour les eaux très-crues ou qui contiennent beaucoup de ces sels terreux, il faut les précipiter en les faisant bouillir avec une petite quantité de potasse, ou à son désaut avec un peu de cendre ordinaire, il se fait un dépôt au fond de l'eau; on la tire à clair, on l'expose à l'air, & elle jouit alors de toutes les qualités qu'on y recherche.

6°. On peut aussi ajouter à l'eau quelque substance propre à corriger les mauvais essess

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 223 & les qualités défagréables qui la rendent nuifible; tels font le fucre; les farineux, l'orge; le bled; le miel, les plantes potagéres, quelques labiées & aromatiques; mais ces additions ae lui, donnent point, comme les premiers

me lui donnent point, comme les premiers moyens, la légéreté, la vivacité & toutes les bonnes qualités de l'eau bien pure; elles ne font que fubflituer une faveur à une autre.

Tous ces détails fur les propriétés chimiques. de l'eau, ne l'ont encore présentée que comme un agent très - puissant dans les combinaisons, & susceptible de s'unir à un grand nombre de corps : mais elle épronve dans plusieurs de ces combinations, une altération fingulière, qui n'a été découverte que depuis quelques années (avril 1784) & qui mérite toute l'attention des chimistes. On savoit depuis long-tems que l'eau favorise la combustion dans quelques cas, dans la lampe de l'émailleur, les huiles enflammées; les grands incendies, &c. Quelques physiciens avoient cru pouvoir conclure de ces faits, que l'eau se changeoit en air. C'est à plusienrs académiciens françois que l'on doit une connoisfance plus exacte de ces phénomènes & de la nature de l'eau. M. Lavoisier ayant remarqué, avec M. de la Place, que lorsqu'on brûloit le gas inflammable à l'aide de l'air vital dans des vaisseaux fermés, il se produisoit de l'eau pure,

(fait que M. Monge observoit avec la plus grande précision dans le laboratoire de l'école de Mezière, presque dans le même tems que lui ) crut pouvoir en conclure que l'eau étoit formée dans cette expérience par la combinaifon de l'air vital & du gaz inflammable; qu'il regardoit comme ses deux principes constituans. Cette théorie sur la nature de l'eau à laquelle M. Lavoisier enlevoit tout-à-coup la prérogative de corps simple & d'élément qu'elle .conservoit depuis long-tems, éprouva d'abord des contradictions, & ce chimilte fentit bien qu'il falloit ajouter la preuve de la décomposition de l'eau à celle de la synthèse. Il chercha en conféquence le moyen de décomposer ce fluide. en lui présentant des corps qui eufsent affez d'affinité avec l'un de ses principes pour en séparer l'autre. Il s'est réuni à M. Meusnier pour faire des recherches fur cet objet, & ces deux favans ont lu à l'académie, le 21 avril 1784, un Mémoire où ils ont prouvé que l'eau n'est point une substance simple, qu'elle est véritablement composée de la base du gaz inflammable & de celle de l'air vital ou de l'oxigène, & que l'on peut séparer facilement ces deux principes l'un de l'autre. Pour obtenir ces deux matières isolées, M. Lavoisier a d'abord employé le procédé fuivant. Il a mis au-deffus du mercure

mercure dans une petite cloche de verre, une quantité connue d'eau distillée bien pure & de limaille de fer; peu à peu cette dernière a été calcinée, & il s'est dégagé un fluide élastique & inflammable qui s'est rassemblé au-dessus du mercure ; à mesure que ces deux phénomènes ont eu lieu, l'eau a diminué en quantité. En poursuivant cette expérience jusqu'à sa fin, on peut obtenir le fer entièrement calciné. & l'eau totalement décomposée; car c'est ce fluide qui produit, suivant M. Lavoisier, & la calcination du fer, & le dégagement de gaz inflammable. Comme elle est composée d'oxigène & de la base du gaz inflammable, le ser enlève peu à peu le premier principe avec lequel il forme un oxide métallique, & il dégage le gaz inflammable. Telle étoit la première expérience par laquelle ce favant chimiste décomposoit Peau : mais dans son travail avec M. Meusaier : il a employé un autre procédé beaucoup plus court & plus concluant que le premier. Il a fait passer de l'eau goutte à goutte à travers un canon de fufil placé dans un fourneau & chauffé infqu'à l'incandescence; par ce procédé; l'eau réduite en vapeurs se décompose à mesure qu'elle touche le fer rouge; l'oxigène qu'elle contient se fixe dans le métal, comme le démontrent l'augmentation de son poids & l'alté-Tome I.

ration fingulière qu'il éprouve. La base du gaz inflammable devenue libre & fondue par la chaleur avec laquelle elle se combine, parcourt rapidement le canon de fufil . & se raffemble dans des cloches placées à cet effet à l'extrémité de ce canon opposée à celle par où l'on fait tomber l'eau fluide. En répétant ces expériences avec le plus de précision possible, ces favans ont reconnu que l'eau contient environ fix parties d'oxigène, & une de la base du gaz inflammable; que ce dernier n'en constitue par conféquent que la septième partie; qu'il est à peu-près treize fois plus léger que l'air atmosphé! rique, & qu'il peut occuper un espace quinze cens fois plus confidérable que celui qu'il occupoit dans fa combinaifon aqueufe.

Il paroît que l'eau peut agir de la même manière fut plusieurs autres corps combustibles; qu'elle les réduit plus ou moins facilement à l'état de corps brûlés, & qu'elle donne conftamment du gaz instammable; on lla décomposée par le zinc, le charbon, les faulles; cette dernière expérience se fait en jettant l'eau goutte à goutte sur des huiles bouillantes, 'dans une comme dont le bec plonge sous des cloches de l'appareil pneumato - chimique ordinière; mais elle demande beaucoup de précautions; pour éviter les explosions qui ont lieu par la

Loop

fuccion de l'eau de la cuve due au vide quise forme pendant l'ébullition des huiles. Pour s'affurer si un corps combustible, tel qu'un métal, un charbon, &c. est susceptible de décomposer l'eau, il faut le plonger rouge de seu dans une cuve pleine d'eau, fous une cloche également remplie de ce fluide; le gaz inflammable qui se dégage constamment lorsque l'eau est décomposée, vient se rassembler dans cette cloche; telle est la raison des bulles produites par le fer rouge plongé & éteint dans l'eau, & du gaz inflammable qu'on obtient dans ce cas, comme l'ont observé MM. Hassenfrast. Stouttz & d'Hellancourt, élèves de l'école royal des mines de France. Le même dégagement de gaz inflammable produit de là décomposition de l'eau, à lieu lorsqu'on plonge du charbon enflammé dans ce fluide.

Tels sont les faits nouvellement découverts sur la nature de l'eau & sur la composition. MM. Lavoisier & Meusnier pensent donc que ce stude est un composé d'environ six parties d'oxigène & d'une partie de la base du gaz inflammable, ou plus exactement de 0,86 du premier de ces corps, & de 0,14 du second 3; que le fer, le charbon, les huiles ayant plus d'affinité avec l'oxigène, que ce dernier n'en a avec la base du gaz inflammable, s'en empa-

rent, dégagent ainsi ce fluide élassique combustible, & décomposent entièrement l'eau; que l'on reforme ou que l'on recompose ce liquide, en brûlant du gaz inslammable avec de l'air vital; qu'on obtient dans cette combustion faite avec foin, une quantité d'eau pure parfaitement correspondante par son poids à celle des deux fluides élassiques que l'on a combinés; que dans beaucoup d'opérations chimiques on fait de l'eau par cette combinaison; qu'ainsi lorsqu'on brûle de l'esprit-de-vin & des huiles fous une cheminée capable d'en condenser les vapeurs, dont le tuyau se termine par un serpentin plongé dans l'eau, & dont l'extrêmité s'ajuste avec un récipient, il se rassemble dans le vaisseau une quantité d'eau presque toujours plus confidérable que celle du liquide combuftible que l'on a brûlé, en raison de la combinaifoir du gazinflammable dégagé de ces liqueurs avec l'air pur de l'atmosphère qui entretient leur combustion.

Ces découvertes & la théorie que ces favans en ont tirée, conflitueront fans doute une des plus brillantes & des plus heureufes époques des fciences phyfiques. Comme il est de la plus grande importance d'en examiner avec tout le foin possible les résultats & les conséquences, toous croyons devoir ajouter ici quelques obserD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 229 vations pour rendre cette théorie plus claire & plus exaéte.

Nous avons dit que tous les fluides aériformes doivent leur état gazeux à la matière du feu, ou de la chaleur qui leur est unie. Il en est donc ainsi du gaz inflammable; or comme la décomposition de l'eau & son changement en gaz inflammable, n'a jamais lieu qu'à l'aide d'une température affez élevée, & qu'elle est d'autant plus rapide, que la chaleur est plus forte; on voit que ce gaz n'est dans l'état aériforme, n'acquiert tant de légèreté, que parce que sa base qui partageoit la liquidité de l'eau. absorbe une grande quantité de chaleur, de forte qu'on ne peut l'obtenir que dans cet état de fusion extrême. Il est donc nécessaire de donner un nom à cette base du gaz inflammable, qui, lorfqu'elle est combinée à celle de l'air vital ou à l'oxigène dans l'eau, peut devenir même folide, comme on la conçoit dans la glace. Cette base considérée comme un des principes essentiels de l'eau, doit avoir un nom qui exprime cette propriété. Nous avons adopté le mot hydrogène, qui remplit très-bien le but propofé. Nous difons donc que l'eau est un composé de la base de l'air vital ou de l'oxigène, & de la base du gaz inflammable ou de l'hydrogène; & comme beaucoup de corps dans l'état de fluides élastiques font inflammables, tels que l'alcohol, l'éther, les huiles volatiles, &c. nous diflinguons ce principe de l'eau dans l'état aériforme, par le mot de gaz hydrogène.

Nous reviendrons dans un autre chapitre fur cet important objet; il suffit d'avoir sait connoître dans celui-ci, que l'eau n'est point un corps fimple, qu'elle est susceptible de décon position; la nature opère en grand la défunion de ses principes, avec bien plus de facilité & par des procédés bien plus multipliés que l'art ne peut le faire. C'est par sa décomposition, que l'eau sert à purifier l'atmosphère, en y versant de l'air vital; qu'il se dégage beaucoup de gaz inflammable des eaux stagnantes, que l'atmosphère en est quelquefois tellement chargée, que le rétablissement d'équilibre du fluide électrique l'allume & donne naissance aux météores ignés; que l'eau contribue à la formation des matières falines dont l'air pur est conslamment un des principes. Enfin cette brillante déconverte des principes de l'eau, de fa décomposition & de fa recomposition, répand un grand jour sur beaucoup de phénomènes de la nature, & en particulier fur le renouvellement de l'atmofphère, fur la diffolution des métaux, fur la végétation, sur la fermentation, sur la putrésacD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 231 tion, ainsi que nous l'exposerons sort en détail dans plusieurs chapitres de cet Ouvrage.

#### CHAPITRE VIII.

De la Terre en général.

Les anciens philosophes ont pensé qu'il existoit un être simple, unique, le principe de la dureté, de la pesanteur, de la sécheresse, de la fixité, qui faisoit la base de tous les corps folides, auquel ils ont donné le nom de terre? Cette opinion, fondée sur une idée abstraite & purement philosophique, a été enseignée de tout tems dans les écoles, & plufieurs favans l'admettent encore. Paracelse a appelé terre tous les réfidus que lui fournissoient les analyses : mais les chimistes, d'après le conseil de Glauber, s'étant imposé la tâche d'examiner les résidus avec autant de soin que les produits, ont bientôt été convaincus qu'il s'en falloit de beaucoup qu'ils fuffent purement terreux, & ont rejetté le fentiment de Paracelle. Boerhauve, qui avoit adopté avec quelque restriction l'opinion de Paracelle, observoit qu'après toutes les analyles , il refloit une matière feche, infipide, pesante, sans couleur pionissant enfin de toutes les propriétés de la terre; mais en foumettant chacune de ces matières aux moyens que la chimie fournit pour en connoître la nature, on s'est apperçu qu'elles différoient beaucoup entr'elles, & qu'on ne pouvoit point les défigner fous la même dénomination.

Beccher avoit admis trois espèces de terre, comme nous l'avons vu en parlant des principes; la terre vitrifiable, la terre inflammable-& la terre mercutielle. Stahl n'a regardé comme vrai principe terreux que la prémière de cest trois terres, & Macquer pense avec Stahl, que la terre vitrifiable est celle que l'on doit considérer comme la plus pure & la plus estementaire.

Pour favoir quel parti nous devons prendre fur cet objet, confidérons d'abord en détail quelles sont les propriétés que tous les chimistes s'accordent à donner à l'élément terreux. Nous en trouvons six qu'on a désignées comme autant de caractères distinctifs propres à le faire reconnoître; savoir, la pesanteur, la dureté, l'infipidité, la fixité, l'infusibilité, & l'inaltérabilité. Mais toutes ces propriétés se rencontrent également dans la terre qui fait la base du cristal de roche, du quartz, des pierres vitrisables en général, ainsi que dans celle des argiles, des glaises. Si donc plusieurs matières, très-dissis-

rentes les unes des autres, ont toutes les propriétés attribuées en général à l'élément terreux, devons-nous les regarder comme autant de terres simples & primitives, ou bien adopter l'opinion de Stahl & de Macquer, qui trouvant dans la terre vitrifiable les propriétés terreuses plus marquées & plus évidentes, ont cru devoir en faire l'élément terreux primitif, & regarder les autres comme des modifications auxquelles elle donne naissance en passant dans

différens composés ? Quelque féduisante que soit cette hypothèse,

quelque confiance que mérite une opinion adoptée par de si grands chimistes, nous ne croyons pas qu'on puisse regarder la terre vitrisiable comme la terre élémentaire & primitive; 1°. parce que cette terre n'est pas également pure dans toutes les pierres où Macquer & Stahl lui-même l'ont admise; par exemple, dans le quartz, le cristal de roche & les cailloux; 2º. parce qu'on retrouve toutes les propriétés des matières terreuses dans plusieurs substances qui ne disferent de la terre vitrifiable que parce que les caraclères terreux n'y font pas dans un degré si marqué; 3°. parce qu'il n'est pas du tout démontré. que la terre vitrifiable soit la base de toutes les matières solides & de toutes les terres, comme quelques chimistes l'ont pensé.

Voici donc le fentiment que nous croyons devoir adopter sur cette matière. La nature nous offre plufieurs fubflances qui ont les propriétés des terres; on ne fauroit assigner quelle ell la plus simple d'entr'elles , puisque les expériences de la chimie découvrent dans toutes une simplicité à peu de chose près égale; & puisque d'ailleurs quand l'une d'elles seroit démontrée plus simple, on ne pourroit point en conclure qu'elle constitue l'élément terreux , parce qu'il resteroit encore à faire voir qu'elle fert à former les autres terres, & que, reçue dans les différens composés, elle y donne naiffance à la cohérence & à la folidité. On doit donc, fans décider quel est l'élément terreux proprement dit, admettre différentes espèces de terres, & en étudier les propriétés, afin de pouvoir les reconnoître & les distinguer partout où l'analyse chimique les offrira ensemble on féparément.

Il y a long-tems que les chimifles ont admis plufieurs espèces de matières terreuses; mais leurs premières divisions sont vicieuses à béaucoup d'égards, parce que les caradères d'après lesquels on les avoit établies, n'étoient ni affez cettains; ni affez nombreux. Telle est, par exemple; celle qui réconnoit des terres minérales, végétales, & animales; en effet, quoique

les résidus fixes que l'on obtient dans les dernières analyses des matières organiques, après avoir fait la lessive de leurs cendres, soient pour la plupart sans odeur, sans saveur, indissolubles & fecs, ces propriétés ne sont point suffisantes pour les ranger au nombre des terres , puifqu'ils n'en ont ni l'inaltérabilité, ni l'infusibilité, ni la fimplieité. La substance qui fait la base sèche & solide des os des animaux, & qu'on a encore appelée terre, à cause de sa sécheresse, de son insipidité & de son indissolubilité, a été reconnue depuis quelques années, pour une vraie matière faline, comme nous le dirons en détail dans l'histoire chimique du règne animal; & l'on peut conjecturer avec beaucoup de vraisemblance, que les parties insipides & infolubles qui restent après les dernières analyfes des substances organiques, sont de la même nature que la matière offeufe; le nom de terres métalliques qu'on a donné aux chaux des différens métaux, d'après leur fécheresse, le pen de faveur & de folubilité de quelquesunes d'entr'elles, ne leur convient pas davantage, puisqu'elles sont très - susibles, & que toutes sont dans un état de composition que nous démontrerons par la fuite.

Les minéralogistes qui ont traité l'histoire des terres, ont mis plus de précision & d'exactitude dans la division de ces substances, que les chimistes qui ne s'en sont occupés qu'en général. & autant qu'elle pouvoit servir à la théorie de la chimie. La plupart des naturalistes modernes qui ont classé ces matières, ont adopté des caractères tirés des propriétés chimiques, & ont jetté par-là beaucoup de jour sur l'histoire naturelle du règne minéral. Tels font MM. Wallerius, Cronstedt & Monnet, qui ont donné des systèmes complets de minéralogie, d'après cette idée. Aucun chimiste n'a fait un plus grand nombre de recherches sur les terres & les pierres, que Pott qui a donné une division méthodique de ces corps, d'après ses travaux. On doit aussi de grands éloges aux travaux suivis de M. d'Arcet, & aux analyses de beaucoup de substances pierreuses faites par MM. Bergman & Bayen. Nous n'entreprenons pas d'exposer les différentes méthodes données par ces favans, & de les comparer; notre but n'est pas de faire ici l'histoire naturelle des matières terreuses, nous ne voulons qu'offrir le résultat de ces différens travaux, afin de savoir combien il y a d'espèces de terres considérées chimiquement, & quelles font les propriétés qui caractérisent chacune d'elles.

Avant d'aller plus loin fur cet objet, remarquons que nous croyons devoir confondre

dans la même classe les terres & les pierres, puisqu'en les considérant chimiquement, elles ne font qu'une seule & même substance dont l'aggrégation est différente. Le grès, par exemple, n'est que du sable réuni & cohérent par la force d'aggrégation , & le fable n'est que du grès dont les parties intégrantes sont désunies, & dont l'aggrégation est rompue ; l'une & l'autre de ces substances présentent absolument les

mêmes propriétés chîmiques.

Pott a divilé les terres & les pierres en quatre classes; les vitrifiables, les argileuses, les calcaires & les gypfeufes. Des découvertes faites depuis ce chimiste, ont démontré que les matières connues jusqu'aujourd'hui sous le nom de terres calcaires, font de vrais fels neutres; les pierres gypleules font auffi reconnues pour une substance saline. Il n'y a donc plus dans les quatre classes des pierres admises par Pott, que les deux premières qui appartiennent réellement à ces matières. Le docteur Black, dont le nom fera une grande époque dans les révolutions de la chimie moderne, ayant examiné avec beaucoup de soin la base du sel d'Epsom, a prouvé qu'elle étoit formée par une substance particulière qu'il a nommée magnéfie, & qu'il a mife au rang des terres ; tous les chimilles ont adopté l'opinion de Black. Bergman a trouvé dans le spath pesant, une terre particulière qu'il a désignée sous le nom de terre pesante, & que nous appellerons baryte.

Nous croyons devoir diflinguer ces trois dernières subitances des terres proprement dites, d'après les raisons que nous donnerons dans les

chapitres fuivans.

D'après ces différentes confidérations, nous ne reconnoillons comme vraies matières terreufes que celles qui font parfaitement infipides, infolubles & infufibles, & nous diffinguons celles qui jouiffent de ces propriétés, par les phénomènes chimiques qu'elles préfenient. Nous 
n'admettons donc que deux efpèces de terres 
pures tout auffi fimples & tout auffi élémentaires l'une que l'autrez.

La prenière est celle qui constitue la base du cristal de roche, du quartz; du grès; des cailloux & de presque toutes les pierres dures & étincelantes; son caractère chimique est de n'être aucunement altérable par l'action du seu le plus violent, & de ne rien perdre de sa dureté, de sa transparence & de toutes ses propriètés, quelque chaleur qu'on dui fasse supresse que c'est la seule qui, combinée avec les alkalis, soit susceptible de domer du verre transparent. Mais le nom de sities une de celui de terre siliceuse ou silia

cée qu'on lui a aussi donné, parce qu'elle existe dans tous les silex, est celui que nous préférons.

La seconde espèce de terre que nous regardons comme simple & pure, est la terre argileuse pure ou l'alumine. Elle présente dans son état de pureté les caractères suivans qui la sont différer beaucoup de la première. Quelque pure qu'elle soit, elle est presque toujours opaque, ou si quelques pierres qui en contiennent sont transparentes, il s'en faut de beaucoup que cette transparence soit aussi nette que celle des pierres siliceuses; elle est toujours disposée par couches minces ou feuillets appliqués les uns fur les autres. Cette disposition constante répond à la forme cristalline qu'affecte constamment la première matière terrette; quoiqu'elle n'ait pas plus de saveur que la terre filicée, elle femble cependant avoir une forte d'action fur nos organes, puisqu'elle adhère à la langue , propriété que les naturalistes expriment en difant qu'elle hape à la langue. Sa force d'aggrégation n'est jamais si considérable que celle de la première terre; cé qui fait que les pierres argileuses ne sont jamais d'une dureté très-grande, & qu'elles se brisent par le choc de l'acier, au lieu de l'entamer & de l'embraser par la force de la percussion, comme le font les pierres scintillantes. Cette sorce d'aggrégation peu énergique dans l'alumine, rend cette terre beaucoup plus susceptible de combinaifons que les autres ; aussi rencontre-t-on beaucoup moins d'argiles pures que de cristal de roche ou de quartz. On concoit facilement. d'après cette observation, pourquoi les argiles sont presque toujours colorées; pourquoi il en est peu qui présentent les caractères alumineux dans un degré bien marqué. L'alumine exposée à l'action de la chaleur, y éprouve une altération que n'éprouve point la terre filicée. Au lieu de rester intacte comme celle-ci, elle durcit & acquiert une aggrégation bien plus forte que celle qui lui est naturelle. Elle se rapproche même alors de la filice, puisqu'elle en prend quelques propriétés, comme la dureté & le peu de force de combinaison. L'eau a quelqu'action fur l'alumine ; elle la pénètre , y adhère & la rend molle & dudile. C'est une sorte de combinaifon démontrée fur-tout par l'adhérence que l'eau & cette terre contradent ensemble , & qui est telle qu'on ne peut les désunir entièrement que par l'action d'une chaleur forte & long-tems soutenue. Cette propriété de l'alumine de faire une pâte avec l'eau, ainsi que celle de se durcir au seu, sont d'un avantage bien précieux dans tous les arts dont l'objet est de donner à cette terre une forme & une folidité

folidité convenable. Enfia , une demiére proprièré de l'alumine par laquelle elle séloigne, fur-tout de la première terre ; c'eft celle de pouvoir s'unir à un très-graud nombre de fubftances, & de pouvoir entrer dans beaucoup de compolition très-forte dans l'alumine ; que l'on retrouve cette terre dans beaucoup de compofès, & c'eft auffi la raison pour Jaquelle nous fommes entrès dans plus de détails sur cette substance terreuse, asin qu'on puisse aisément la recomoître, d'après ses caractères; dans les analyses dans lesquelles on la rencontrera

Telles font les deux matières terreuses simples que nous croyons devoir distinguer, & qui out toutes deux les caractères de subfances élémentaires, puisqu'on n'a pu parvenir jusqu'à ce moment à les décomposer. Nous ne soumes pas affez avancés sur l'origine, sur la formation, & même sur les propriétés chimiques de ces matières, pour prononcer avec quelques chimites que l'une est plus simple que l'autre, & que celle ci n'est qu'une modification de la première. Nous ne pensons pas qu'on pusse encore avancer que la terre du cristal de roche, on la silice est la base de l'alumine, qui n'est que la même substance atténuée, divisée & Tome II.

242

élaborée, parce qu'aucun chimisle n'a encore pu opérer cette forte de transmutation. Les deux matières terreuses dont nous venons d'examiner les propriétés en général, se rencontrent très-rarement pures dans la nature. Il n'v a guére que la terre filicée qui jouisse de cette prérogative dans le cristal de roche; fans doute, comme nous l'avons delà indiqué. parce qu'elle est d'une grande durete, & qu'elle a une force d'aggrégation très - confidérable. Encore cette terre est-elle fouvent colorée par quelques substances étrangères. Dans le quartz elle est plus souvent altérée & combinée avec des parties colorantes. Il est encore plus rare de trouver de l'alumine pure : enfin, la plus grande partie des terres & des pierres auxquelles les naturalistes ont donné des noms différens, sont presque toujours des composés d'une ou de deux des matières terreuses simples ou des substances salino-terreuses, sur tout de chaux & de magnéfie , & quelquefois de matières métalliques, dont la plus frequente eff le fer. Il ne faut pour se convaincre de la verité de cette dernière affertion, que jetter les yeux sur l'ouvrage de M. Monnet, dans lequel ce chimifle range les pierres d'après leurs parties conflituantes; projet fans donte très-louable, mais qui, en présentant tous les avantages que la

lithologie doit attendre de la chimie, montre en même-tems combien l'on est encore éloigné de pouvoir faire des divisions éxactes & sures des pierres, d'après leurs propriétés chimiques. Au reste, cet objet sera discuté plus au long dans les chapitres suivans,



### SECONDE PARTIE.

REGNE MINÉRAL; MINÉRALOGIE

# PREMIERE SECTION.

TERRES ET PIERRES.

#### CHAPITRE PREMIER.

Généralités sur la Minéralogie; divisions des minéraux en général & des terres & pierres en particulier; leurs différens caractères.

HISTOIRE naturelle a pour objet la connoissance de tous les corps qui constituent notre
globe. Elle est grande & sublime, lorsqu'on la
prend dans son ensemble; elle est immense,
lorsqu'on en considère les détails. Elle conprend depuis les phénomènes méteoriques de
Parmosphère, jusqu'aux changemens qu'eprouvent les matières déposées dans les diverses
couches de notre globe. Tous les corps qu'i

en recouvrent la surface, les mers, les lacs. les fleuves, les rivières, les montagnes, les collines, les vallées, les plaines, les cavernes, font autant d'objets dont l'histoire naturelle s'occupe, Elle traite également des substances inertes qui font les matériaux du globe terrestre, & des êtres animes qui en habitent les diverfes furfaces. Il n'y a que le génie qui puille en embraffer l'ensemble, & faire un tout de ce grand tableau; l'observation simple & scrupuleuse s'attache au détail; elle sépare les diverses parties de ce grand tout; elle les isole, les confidère à part. & constitue des branches multipliées & diverses de cette étude. Tel homme laborieux & infatigable a paffé toute la vie à observer & à décrire les manœuvres de quelques insectes, & il n'a point encore épuisé ce fujet.

L'étude de l'histoire naturelle seroir donc estrayante & faite pour rebuter, si ceux qui s'y sont appliqués n'en avoient applant les dissillés, en cherchant les moyens de soulager la mémoire & de la reposer sur quelques points sixes. Ces moyens sont ce qu'on appelle les methodes. Elles conssistent dans une disposition des corps naturels , telle qu'on les rapproche les uns des autres par des propriétés communes, ou qu'on les coloigne plus ou moins , à

l'aide des propriétés différentes qu'ils préfertent. La clalification qui en réfulte, doit être fondée fur des caractères frappans, faciles à faifir & conflans.

Une des plus importantes & des plus marquées comprend la division, de tous les corps naturels en trois grands ordres qu'on a appelés règnes; le règne mineral, le règne végetal & le règne animal. Quoique les deux derniers femblent se rapprocher par quelques grandes propriètes, ils sont cependant affez distincts par leur forme & leur organifation exténeure, pour devoir être sépares dans l'étude.

Les minéraux forment la masse du globe, ou pluét la croûte extérieure que les hommes ont sillonnée. Ils n'augmentent de volume & de dimension, que par la juxta-position de parties, & par la force de l'attraction. Ils n'éprouvent de variations & de changemens que ceux qui dépendent de l'action chimique des matières les unes sur les autres; on les appelle à cause de cela, corps inorganiques, bruts; inanimés.

Les végétaux croiffent au contraire par une force intérieure; ils ont des organes qui élaborent les fucs qu'ils puifent dans la terre & dans l'air; ils (uivent toutes les modifications de la vie ; ils croiffent, vivent & meurent; ils repro-

duffent leurs femblables, par une vertable génération; enfin, les organes des animainx font plus compliqués que ceux des végétans; leurs changemens font auffi plus rapides, & ils font founnis avec beaucoup plus de force aux influences des corps environians, à raifon de la locomobilité dont ils jouissent, & de la sensibilité qui les anime.

On donne le nom de minéralogie à cette partie de l'histoire naturelle qui s'occupe de la description des minéraux. Les premiers naturalistes methodistes partageoient les substances minérales en un grand nombre de claffes ; ils admettoient dans leur dénombrement méthodique les eaux, les terres, les fables, les pierres tendres, les pierres dures, les pierres précieuses, les pierres figurées, les fels, les foufres, les pyrites, les minéraux, les métaux, &c. Si l'on veut connoître les progrès que la minéralogie a faits depuis Henckel, l'un des premiers qui ait écrit d'une manière méthodique sur cette partie, jusqu'à M. Daubenton, dont la classification est un chefd'œuvre de précision & d'exaditude, il faut confulter les fystêmes qui se sont succédés, & qui ont été recueillis par M. Mongez le jeune (1).

Ley Manuel du Minéralogiste, ou Schagraphie du regne mineral, distribue d'après l'analyse chirrique par

On y fuivra les époques de cette science, marquées par les travaux successifs de MM. Bromel, Cramet, Henckel, Woltersdoff, Gellert, Carthesler, Justi, Lehman, Wallerius, Linneus, Vogel, Scopoli, Romé de Lille, Cronsledt, de Borne, Monner, Bergman, Sage, & ensin par ceux de M. Daubenton, après lesquels il ne reste presque plus rien à desirer.

Pour teconnoître le grand nombre de mineraux qui compofent le globe, il faut d'abord les partager en plufietirs chaftes diffinguées par des caractères bien tranchans, & oppofés les uns aux autres. Nous les divitons en conféquence en trois fedions; nous rangeons dans la première les terres & les pierres qui n'ont point de faveur, qui ne fe disfolvent point dans l'eau, & qui ne brillent point quand on les chauffe avec le contact de l'air; dans la feconde, les matières falines qui ont plus ou moins de faveur, qui fe fondent dans l'eau, & qui ne brillent point; & dans la troilème, les fubflances combuttibles qui ne fe disfolvent point dans l'ean, & qui brulent avec une flamme plus ou

M. Bergman, traduite & augmentée de notes par M. Mongéz, París, Cuchet, 1784, 1 vol. in-8. Introduction, page 13, jusqu'd la page 80.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 249 moins marquée, quand on les expose au seu avec le contact de l'air.

Les terres & les pierres qui font bien distinct tes des fels & des corps inflammables, par leur infipidité, leur infolubilité & leur incombustibilité, forment la plus grande partie de la maffe connue de notre globe. Leur arrangement régulier, par couches ou lits fuccessifs, constitue les montagnes, les collines, les plaines; dans les premières, elles font en groffes masses informes & à sind ; ou en dépôts horifontaire inclinés; dans les plaines, elles font disposées par lits horifontaux, & recouvertes d'une couche de terre propre à la végétation, & produite par le débris des corps organiques qui habitent la surface du globe; fouvent au lieu de former des maffes auffi étendues, elles font distribuées fous une forme régulière & cristalline, dans des fentes ou des cavités fouterreines. L'eau qui paroît en avoir forme la plus grande partie, les divise, les attenue continuellement, les transporte d'un lieu dans un autre , & leur fait éprouver en général un grand nombre de changemens. Leur histoire naturelle constitue la géologie & la luhologie ; la première figuifie traité des terres, & la seconde traité des pierres; mais ces deux corps doivent être réunis dans la même classe, parce que les terres, si l'on

#### PSO THE E LEM E N S .TERM'S

en excepte le terreau formé par le réfidu des fubliances organiques puticifiées, ne font que des pierres dont l'aggrégation est détruité, & parce que les pierres font formées par la réanion & le rapprochément des matières terreules.

Le nombre des diverses sortes de terres & de pierres étant très-multiplié, & leur connoissance étant importante pour la science , ainfi que pour les utilités que les hommes peuvent en rétirer, les savans one cherché à les distinguer les unes des autres , & à donner des moyens sûrs & faciles de les reconnoître. Les anciens naturalisses n'avoient point en l'idee de leur affigner des caradères diffindifs; ils fe contentoient d'en décrire les propriétés générales, & ils en faisoient l'histoire d'après les usages auxquels on les employoit, & fur-tout d'après le prix qu'on y attachoit. Aussi ne peut-on retrouver aujourd'hui la plupart des pierres dont Pline a fait mention dans fon ouvrage. Les naturalifles modernes, qui ont fenti l'inconvenient de cette manière de décrire les pierres ont pris une autre route pour les faire bien distinguer, & pour que leurs descriptions pullent être entendues dans tous les tems. C'est à l'aide des propriétés extérieures & feufibles de ces subs tances, qu'ils les ont partagées en ordres y en p'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 251 genres & en fortes, & qu'ils one rendu leur crude plus facile & plus avantageufe.

Les caradères extérieurs & fenfibles qui diftinguent les terres & les pierres , & qui conftituent les méthodes lithologiques , font fondes fur leur forme , leur dureté, leur tiffu intérieur ou l'aspect de leur cassure . & leur couleur. Pluficurs nauralites y ont réuni quelques-unes de leurs propriétés chimiques , & spécialement la manière dont elles se component au feur & leur altération par les acides. Nous devons confidérer ici chacune de ces propriétés , pour faire bien connoître l'application de ces principes généraux de la lithologie , à l'histoire particulière de chaque gente de pierres.

# s. I. De la forme confidérée comme caractère des pierres.

On entend par forme des pierres l'ordre & l'arrangement respectif de leurs furfaces extérieures entr'elles. Un coup-d'œil jette sur une collection de pierres dans un cabinet, apprend que les unes offrent une forme régulaire & géométrique, & que les autres sont en masses irregulaires; que la régulairte est quelquesois accompagnée de la transparence, & dans d'autres jointe à l'opacité, L'observation a démontre que

#### 252 E LE MENS TER

quelques espèces de pierres affectent en effet une cristallifation particulière, & que d'autres ne présentent jamais que des fragmens sans apparence de cristaux. Plusieurs naturalistes penfent que toutes les matières pierreules ont la propriété de prendre une forme cristalline qu'elle est plus marquée & plus constante dans les unes que dans les antres, mais que toutes en ont une particulière qui est sensible juique dans leurs dernières molécules. Telle est l'opinion de M. Romé de Lille, qui a fait l'histoire détaillée & fort exacte de toutes les substances minérales, relativement à leur diverse cristallifation (1). Ce favant diffingue les formes qu'affectent les pierres & tous les autres corps minéraux, sous les trois dénominations de cristallisation déterminée, de cristallisation indéterminée, & de cristallisation confuse, & il fait observer qu'il n'y a pas une substance minérale qui ne le présente dans l'un ou l'autre de ces ctats. A la vérité, comme beaucoup d'entr'elles affedent la seconde & la troisième espèce de cristallisation, qui est irrégulière, & ne peut

<sup>(1)</sup> Voyez son ouvrage qui a pour ûtre Cristallographie, wit Description des somes propres à tous lesvoyes du règue minéral, des seconde édition. Paris, 1983, de l'imprimorie de Montour.

pas être facilement reconnue, on ne fauroit irrer un aflez grand parti de la forme critalline des pierres, pour leur donner d'après elle des carachères positis & determinés. Plusieurs mineralogistes ont cependant établi des systèmes de lithologie & de minéralogie entière sur la forme régulère des pierres & des minéraux. L'inneus est le premier qui ait adopté ce plan; & s'il n'a pas rempli entièrement l'objet qu'on se propose dans l'établissement des divisions méthodiques, il a un moins excité l'attention des observateurs sur les sources critallines, & il a mis sur la voie de toutes les découvertes qui ont été faites depuis.

Tel est donc aujourd'hui l'état des opinions relatives à l'influence de la cristallographie sur l'étude des pierres & des minéraux; elle est très utile pour éclaires sur la formation de ces subtances; elle fournit quelquesois de grandes lumières fir leur nature; elle peut même souvent fervir à les faire reconnoître & distinguer les unes des autres; mais elle ne paroit pas sultime pour établir une méthode entire; un système complet de minéralogie; & elle ne consque relativement à cet objet, qu'un feul des moyens qu'il faut employer reunis pour parverir, à cette méthode. M. Rome de Lille, ce favant distingué auquel on doit tant de travaux sur les sor-

mes proptes à tous les minéraux, ne s'est pas uniquement servi de la cristalisation pour diviser ces corps; & au lieu de prendre la forme comme la première base de ses divisions; il l'a feulement examinée & décrite dans les substances minérales classes, suivant leur naturé saline, pierteuse ou métallique, & d'après seurs diverses combinations.

## 6. II. De la dureié confidérée comme caractère des pierres.

L'aggrégation des molécules qui composent les pierres, presente un grand nombre de varietes dont les lithologistes se sont servis avec avantage pour les distinguer les unes des autres. Les unes ont une aggrégation si forte, & une telle durere, qu'elles ne se laissent point entamer par l'acier le plus trempé; telles sont les pierres précienfes ou pierres gemmes. D'autres cedent difficilement à l'action des instrumens, & on peut les tailler avec peine; tels font les quartz, les cailloux, les agathes, le grès dur, le perphyre, le granit. Toutes ces pierres frappées brulquement contre une lame d'acier produifent un grand nombre d'étincelles, ce qui les a fait appeler pierres scintillantes ou ignescentes; ceue lumière est due aux petites

paillettes détachées de l'acier par le choc des pierres, & enflammées subirement par la chaleur qui est la fuite de la forte percussion qu'elles éprouvent. Cette chaleur est même si considérable, que les molécules de fer brisé sont ramollies & fondues, de forte qu'en les raffemblant sur un papier blanc & en les observant avec une bonne loupe, elles présentent des espèces de scories demi-calcinées & vitrifiées. femblables à celles qui fortent des forges, & que l'on connoît fous le nom de mâchefer. Les pierres étincelantes ayant différens degrés de denfité, depuis l'excessive dureté des cristaux gemmes & du cristal de roche, jusqu'à celle des grès tendres & des brèches vitrifiables d'une formation moderne, on conçoit qu'elles doivent donner plus ou moins d'étincelles, suivant ces degrés.

Il existe un grand nombre d'autres pierres dont l'aggrégation est bien moins confidérable, & qui sont affez tendres pour pouvoir être facilement entancées & taillées par les instrumens d'acier; celles-ci ne sont point seu avec le briquet, mais se brisent plus on moins facilement lorsqu'on les frappe. Il y a aufit un grand nombre de degrés dans la dureté des pierres non feintillantes. Les unes, comme les marbres & l'albâtre; sont suspensibles de recevoir un poli

affez beau & uniforme; les autres ne prennent qu'un faux poli, & ont toujours un afped gras & brut, comme la plupart des pierres argileufes; on juge facilement de cette dureté moyenne & de l'espèce de poli que ces pierres font susceptibles de prendre, en monillant leur furface; on leur donné par ce procédé simple un poli momentané qui se diffipe à mesure que l'humidité qui les enduit s'évapore,

Il faut observer que plusicurs pierres peuvent présenter une véritable seintillation, lorsqu'on les frappe avec l'acter, quoiqu'elles ne foient point dans la classe des pierres ignescentes. Ces étincelles dépendent de ce que ces pierres sont mélangées, & de ce qu'elles contiennent quelques fragmens de celles qui jouissent de cette propriété. C'est ainsi que quelques marbres & plusieurs brêches calcaires donnent des étineelles avec l'acter, parce que ces pietres contiennent des molécules de quarta ou de cailloux mélessés implantées dans leur pâte calcaire.

De la denfité des pierres, fuit nécessairement leur pesantent. Quelques naturalités ont confidéré cette dérnière propriété comme fort importante pour la dassification des matières pierreules. M. de Buffon fait un très-grand cas de la pessanteur spécifique, pour reconnoître la nature des pierres; mais se caractère important pour trouver

trouver l'ordre naturel & la formation de ces subflances, exige des expériences délicates, & ne peut pas servir dans les méthodes lithologiques, dans lesquelles la facilité & la simplicité sont des conditions nécessaires pour guider les premières études dans cette partie de l'histoire naturelle.

## 5. III. De la cassure considérée comme caractère des pierres.

Lorsqu'on casse toutes les pierres, on observe dans les surfaces découvertes un arrangement particulier de leurs molécules intégrantes, une espèce de tiffu distinct dans chacune d'elles. C'est cet aspect que les lithologistes désignent fous le nom de cassure ; il fournit des caractères fort utiles pour distinguer les pierres les unes d'avec les autres. En comparant toutes les obfervations faites fur la forme & l'aspect de l'intérieur de toutes les pierres connues, on voit qu'il est possible de réduire à certains chefs les différentes espèces de cassure que ces matières présentent. En effet, les unes offrent comme le verre, des surfaces lisses, polies & formées d'ondes dans leur fracture. Ce caractère constitue la cassure vitreuse; on la trouve très - marquée dans le cristal de roche, le quartz, &c.

Tome I.

D'autres présentent une surface à moitié nette & polie dans leur cassure, mais qui n'est point égale dans tous les lieux séparés par la fradure; elle est formée de portions successivement arrondies & concaves, & les deux morceaux rapprochés se recouvrent réciproquement à la manière de petites calottes; on appelle cette apparence cassure écailles concaves & convexes sont tantôt larges & grandes, tantôt étroites, arrondies, allongées, superficielles, creuses, &c. On les rencontre dans les diverses sontes de cailloux, de jaspe, d'agathe, de petro-filex.

Il est une autre classe de pierres qui, lorsqu'on les casse en fragmens, montrent dans les surfaces nouvellement découvertes un ensemble de petits points saillans & arrondis, semblables à des grains de sable usés par les eaux. Cette forme est appelée cassure grenue; on peut l'observer très-sacilement dans le grès. La grosseur, la sinesse, la surface variées de ces grains donnent encore un affez grand nombre de différences qui peuvent être utiles pour servir de caractères distinctifs entre plusieurs pierres. C'est en raison de cette espèce de cassure qu'on donne quelquesois le nom figuré de mie ou pate, à l'intérieur des matières pierreuses; on les désigne aussi quelquesois sons le nom de grain,

Enfin il y a un grand nombre de pierres dont les furfaces brifées offrent un grand nombre de lames polies; chatoyantes, posées à recouvrement les unes sur les autres. Comme la plupart ont porté le nom de spaths, on a appelé cette forme caffure spathique. Ces lames diffèrent les unes des autres par leur étendue, leur grandeur, leur épaisseur, leur transparence ou leur opacité, leur position horisontale ou oblique relativement à l'axe ou au diamètre des pierres cristallisées; car elles annoncent une vraie cristallisation, lorsqu'elles sont brillantes; fi elles n'ont point d'aspect chatoyant, la cassure qu'elles forment est simplement lamelleuse. C'est: la disposition respective de ces lames, si variées dans les pierres gemmes, les spaths calcaires. vitreux, pesans, qui donne toujours naissance à l'aspect brillant ou chatoyant que l'on obferve dans le talc. le feld-spath & ses diverses fortes, telles que l'œil de poisson, l'avanturine naturelle, la pierre de Labrador, &c.

Quelques auteurs se sont servis de la forme générale combinée avec la cassure, pour diviser les pierres. Cartheuser a donné en 1755 un système de minéralogie, dans lequel il distingue les pierres en lamelleuses, fibreuses, folides & grenues; mais la cassure seut point servir à l'établissement d'une méthode litholo-

gique complette, & il faut qu'elle foit réunie avec tous les autres caradères que nous examinons dans ce chapitre (1).

#### IV. De la couleur confidérée comme caractère des pierres.

Les couleurs diverses que l'on trouve dans un grand nombre de pierres , dépendent de plusieurs substances combustibles ou métalliques qui leur font intimément combinées. Tantôt cette couleur est uniformément répandue, tantôt elle n'existe que dans quelques points des matières terreuses ou pierreuses. En général la partie colorante des pierres est un accident qui n'existe pas toujours & qui varie suivant un grand nombre de circonstances. Il existe, à la vérité, quelques pierres qui sont toujours colorées d'une manière affez conflante, comme on l'observe dans les cristaux gemmes, dans les schorls, les tourmalines, & alors la couleur peut servir de caractère; mais ce caractère ne peut jamais être employé que pour distinguer quelques sortes, & sur-tout les variétés; aussi les lithologistes n'en ont-ils fait que peu de cas pour l'établissement de leurs méthodes.

<sup>(1)</sup> Voyez l'Introduction à la Sciagraphie de Bergman, par M. Mongez le jeune, page 21.

On doit distinguer dans les couleurs des pierres, qui fervent à désigner leurs fortes & leurs variétés, celles qui sont uniformes, également répandues dans toutes les parties de la substance pierreuse, accompagnées de la transparence ou de l'opacité, de celles qui y sont distribuées inégalement, par taches irrégulières, par veines, par points, par bandes; il faut aussi faire attention à la quantité des couleurs qui quelquefois se trouvent au nombre de six ou sept dans les pierres, telles que les marbres. C'est d'après le nombre & la disposition des couleurs dans ces substances naturelles, qu'on distingue les pierres d'une seule couleur, de deux, trois ou quatre couleurs, les pierres variées, tachées, veinées, marbrées, nuancées, ponduces, fleuries, figurées, herborifées, &c.

## S. V. De l'altération produite par le feu, considérée comme caractère des pierres.

Quelques minéralogiftes ne se sontentés d'examiner les pierres par leurs qualités extérieures & sensibles; ils ont encore cherché dans leurs propriétés chimiques des moyens de les distinguer les unes des autres. L'adion du seu & l'altération diverse qu'elles sont susceptibles d'éprouver par cet agent, a été regardée

par plufieurs lithologistes comme un très-bon moven d'en reconnoître la nature & d'en apprécier les différences. Ils ont remarqué par les premiers essais que les unes perdoient leur transparence & leur dureté par l'action du feu, mais fans changer de nature, comme le quartz; que d'autres n'étoient altérées ni dans leur deufité ni dans leur transparence, comme le cristal de roche; qu'il y en avoit qui se fondoient & se changeoient plus ou moins facilement en verre de différente couleur, comme les schorls, la zéolite , l'afbeste , l'amianthe , les grenats ; qu'enfin plufieurs perdoient de leur poids, de leur confistance, sans se fondre, & acquéroient la propriété de se dissoudre dans l'eau, comme toutes les pierres calcaires. D'autres expériences plus multipliées & faites avec plus de soin, ont démontré que certaines pierres perdoient leur couleur au feu, & que, dans quelquesunes, la couleur prenoit plus d'intenfité. Tel est le résultat général des travaux faits par MM. Pott, d'Arcet, & par plusieurs autres chimifles.

Ces diverses espèces d'altérations sont nécesfaires à connoître pour rendre l'histoire des pierres plus complette, & pour éclairer sur leur nautre; elles apprennent qu'en général les pierres simples sont celles dont le seu change

le moins les propriétés, & que plus elles sont composées, plus elles éprouvent de changemens de la part de cet agent; mais elles ne peuvent point avoir un grand degré d'utilité pour les méthodes lithologiques, puisqu'elles exigent des expériences longues & difficiles à faire; tandis que les caractères avantageux pout la classification des pierres, doivent être-faciles à faifir, & sondés sur des propriétés que l'ocil puisse appercevoir, ou qui puissen être reconnues par des essais simples & prompts.

A la vérité on peut quelquesois se servir avec avantage de l'altération produite par le seu sur les pierres, lorsque les propriétés extérieures ne suffisent pas pour en affurer la nature, au moyen du chalumeau imaginé par Bergman; mais quelque simple que soit cette ingénieuse méthode, elle entraîne avec elle la nécessité d'un appareil embarrassant dans les voyages, & ce sera toujours un procédé fait pour être pratiqué dans un laboratoire, plutôt que dans des courses lithologiques (1).

<sup>(1)</sup> Voyez le Mémoire sur le Chalumeau & sur son usage, &c. par M. Bergman. Journal de Physique, tome XVIII, 1781, pages 207 & 467.

 VI. De l'action des acides considérée comme , caractère des pierres.

Les acides sont les dissolvans les plus fréquens que l'on 'emploie en chimie. Quoique nous n'ayons point encore parlé de ces espèces de fels, il est nécessaire que nous dissons ici quelques mots sur les phénomènes que les pierres présentent, lorsqu'on les met en contact avec quelques acides. La plupart ne sont en aucune manière altérées par ces sels ; mais il en est quelques-unes qui offrent un mouvement très-sensible, & une agitation femblable à une légère ébullition, lorsqu'on met fur leur surface une goutte d'acide nitrique, à l'aide d'un petit tube de verre. Ce phénomène porte le nom d'effervescence ; le dégagement d'un grand nombre de petites bulles qui foulèvent la goutte d'acide, en est le caractère principal, & il est dû à un fluide aériforme féparé de la fubflance pierreuse par l'action de l'acide. Ce fluide élastique est lui-même un acide particulier dégagé par l'acide plus actif que l'on verse sur la pierre, & il est le produit d'une véritable décomposition. Toutes les pierres calcaires présentent cette effervescence par le contact des acides, & fur-tout de celui du nitre qu'on a coutume d'employer pour ces essais. Ce dégaD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 265, gement d'un acide aériforme indique, à la vérité, que la matière d'où il s'échappe est une combination faline; mais comme cette combination n'a pas de saveur ni de dissolubilité marquées; comme d'ailleurs elle forme une grande partie des couches extérieures du globe terrestre, les naturalisses l'ont toujours regardée comme une substance pierreuse.

On distingue donc toutes les pierres en effervesceutes & non effervescentes. Un petit flaccon rempli d'acide nitrique, devient en conféquence nécessaire dans les voyages & les courses où l'on se propose d'examiner & de ramaster les pierres; il constitue avec la loupe & le briquet les seuls instrumens nécessaires aux lithologistes.

Depuis que Bergman a proposé l'examen des pierres par le seu, à l'aide du chalumeau, on les effaie aussi par la soude, par le borax & par le sel sussible, qui agissent ces matières d'une manière différente suivant leur nature, & présentent en général une susion plus ou moins complette & accompagnée de phénomènes variés. Nous serons une mention plus détaillée de ce moyen d'analyser les pierres, dans le chapitre où nous nous occuperons en détail de cette analyse.

#### CHAPITRE II.

Exposé de la méthode lithologique de M. Daubenton, extraite de son Tableau de Minéralogie.

DE tous les minéralogistes qui se sont occupés de la distribution méthodique des pierres, il n'en est aucun qui ait donné des divisions plus exactes, plus claires, plus faciles à faisir, que M. Daubenton. L'art avec lequel ce naturalifte, si justement célèbre, a fait contraster les caractères de ces substances, rend sa méthode beaucoup plus exade & plus utile que toutes celles qui ont été proposées jusqu'ici. Les propriétés qu'il a prifes pour base de ces caractères, sont toutes conflantes & faciles à appercevoir. Elles confiftent spécialement dans la forme régulière ou irrégulière; la transparence plus ou moins grande, ou l'opacité; la confistance ou la dureté; le peli que les pierres sont susceptibles de prendre; la sorme des molécules intégrantes ou leur arrangement refpedif, qui constitue les cassures vitreuse, écailleufe, grenue, lamelleufe, spathique; les cou-

leurs, quand elles ne sont point accidentelles; la surface terne, brillante ou chatoyante. Comme il seroti impossible de rien ajouter à la précision & à la clarté du système de M. Daubenton, nous nous faisons un devoir de présenter ici ses divisions des terres & des pierres, telles qu'il les a données au public dans son Tableau méthodique des minéraux (1).

(1) Tableau méthodique des Minéraux, fuivant leurs différence natures, G'anon des carallères diftinélifs, apparensou failes d'recomolire; par M. Daubenton, Ge. Paris, ché Déménoille, Pleieres, Debure, Didot l'ainé, Ge. 1784, in-8, de 36 pages.



# PREMIER ORDRE DES MINÉRAUX.

## SABLES, TERRES ET PIERRES (1).

Ces substances ne fondent pas dans l'eau comme les sels, ne brûlent pas comme les substances combustibles, & n'ont pas l'éclat des matières métalliques.

### PREMIÈRE CLASSE.

Pierres qui étincèlent par le choc du briquet.

Genre I. Quartz,

Substance cristalline, cassure vitreuse non

Sorte I. Quartz opaque ou demi-transparent.

Variétés.

2 grenu.
3 laiteux.
4 feuilleté.
5 cristallisé.

<sup>(1)</sup> En donnant ici la méthode lithologique de M. Daubenton, nous ne prenons qu'une partie de son tableau. Nous ferons connoître dans l'histoire des sels & des corps

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 269 Sorte II. Quartz transparent, CRISTAL DE ROCHE. Deux pyramides à 6 faces, avec ou sans prisme à 6 pans.

z criffallifé.

3 blanc. 4 rouge. Rusis DE BOHEMES 5 jaune, Topase occiden-

TALE.
6 foux ou noirâtre. Topask
ENPUMÉE.

bleu. SAPHIR D'EAU. 9 violet, Ametryste.

combustibles, les divisions de ce savant relatives à ces subs tances. Comme nous avons éu foin de copier exactement ce tableau , jusqu'à la forme des caractères dans lesquels fes diverses parties sont imprimées, nous croyons devoir joindre ici le con sencement de l'avertissement donné par M. Daubenton relativement aux divisions méthodiques des pierres. C'est ce célèbre naturaliste qui parle.

a Ce tableau a été exposé en manuscrit des l'année 1779, n dans la falle du Collège royal, pendant mes leçons: on » en a tiré beaucoup de copies. J'y ai fait des changemens » à mefure qu'il m'est parvenu ou que j'ai acquis de nou-» velles connoissances en minéralogie. J'ai même renoncé » pour le pré ent à exposer sur mon tableau les résultats n de l'analyse chimique des différens minéraux, comme » j'avois commencé de le faire, parce qu'ils n'ont pas » encore été analysés en assez grand nombre. Mon objet Sorte III. Quartz en fragmens agglutinés, GRES, cassure grenue.

```
1 grès dur.
2 tendre.
3 du levant. Grain très-fin.
4 filtren. Poreux.
5 luifant.
6 veiné.
7 herborifé.
8 à ores grains.
```

» principal, en faisant le tableau dont il s'agit, a été de » faciliter l'étude de la minéralogie. Le meilleur moyen de » répandre les sciences, c'est de simplifier leurs élémens. Les divisions méthodiques concourent à ce but : quoiqu'il ne » soit pas possible de mettre leurs caractères parfaitement n d'accord avec ceux des productions de la nature; cepenn dant elles sont utiles , commodes & même nécessaires, En n donnant une explication derailée de mon tableau, dans le » premier volume de mes Leçons d'Histoire naturelle, qui » est sous presse, j'exposerai les avantages & les défauts » de ma distribution méthodique des minéraux. Je fais » seulement observer ici que les minéraux sont distribués » fur ce tableau par ordres, par classes, par fortes & par » variétés. Les caractères distinctifs de chaque article de ces o divisions méthodiques , sont écrits en lettres italiques, » Il + a des noms en majuscules romaines & d'autres en

» majuscules italiques; les premiers sont ceux que je » crois les plus convenables pour les choses qu'ils doi-» vent sgrußer; les autres sont des synonymes dont l'usage

Sorte IV. Quartz en grains détachés, SABLES, furface vitreuse.

Varietes. { 1 anguleux, 2 arrondi, 3 mouvant, 4 fluide,

Sorte V. Quartz en concrétion,

Brêche sabloneuse & quartzeuse.

Genre II. Pierres demi-transparentes, cassure vitreuse, quelquesois écailleuse.

Sorte I. Agates.

toutes couleurs, excepté le blanc laiteux, le beau rouge, l'orangé & le vert.

a ponctuées

Variétés,

onix.

7 herborifées. 8 mouffeufes.

<sup>»</sup> seroit sujet à des inconveniens, & que je ne rapporte » que pour saire mieux chiendre l'application des noms que

<sup>»</sup> j'ai préférés ».

#### Sorte II. Calcédoines,

transparence laiteuse.

1 rougeâtres.
2 bleuâtres.
3 veinées.
4 onix.

s irilées opales.
6 arrondies & folides. GIRA-

Variétés

7 arrondies & creuses ENRY

DRES. 8 en stalactites.

9 en sédiment. 10 hydrophanes.

## Sorte III. Cornalines,

( pales.

Variétés.

2 ponctuées.
3 onix.
4 herborifées.

s en stalactites.

## Sorte IV. Sardoines,

2 veinces

4 herborisces

Sorte

```
D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 273
Sorte V. Pierres à fusil,
grifes, blondes, rousses, noirdires.
```

griges, stones, rouges, no

Variétés. { 1 tuberculeuses.

Sorte VI. Prales,

Variétés. { 1 vertes. 2 nuées. 3 tachées. 3

Sorte VII. Jades ,

poli gras.

Variétés, fr blanchâtres.

Sorte VIII. Petrofilex,

transparence de cire, cassure écailleuse.

Variétés. { 1 blanc. 2 rougeatre. 2 veiné.

Genre III. Pierres opaques, neaffure vitreuse, quelquesois écailleuse ou terne. Sorte I. Pierre meuliere;

plus ou moins poreuse.

Variétés, { 1 poreule, 2 pleine,

Tome I.

#### Sorte IL Cailloux .

couches concentriques.

1 tachés,
2 veinés,
3 onix.
4 caillés,
5 herborifés,
6 réunis en brêche, Poudinos.

#### Sorte III. Jafpe, - 1 cassure vitreuse, souvent terne, sans couches concentriques,

3 jaunes.

6 noirs. 7 gris.

8 blancs. 9 nués.

> ro tachés, I veinés.

12 onix.

14 univerfels.

Genre IV. Spath étincelant, FELD-SPATH. Sorte I. Feld-spath cristallisé régulièrement.

Varietés:

1. en prisme oblique à 4 pans. 2 en prisme à 6 pans, avec des sommets à 2 fates. 1 2 3 3 en prisme à 10 pans, avec des sommets à 2 faces & 4 fa-

Sorie II. Feld-spath cristallisé consusément.

2 gris de perle. ŒIL DE POIS-

3 souge,

A rouge à paillettes brillantes.

AVANTURINE NATURELLE.

raetes.

6. bleu.

7 violet.

3. à reflets colorés en vert & en
bleu. Pierra de Labradon.

9. à reflets diversement colorés,

ŒIL DE CHAT.

Genre V. Cristaux gemmes, eransparens & lamelleux, non électriques par chaleur sans frottement.

Sorte I. Rouges.

Variété.

I Grenats, cristallisés à 12, 24 ou 36 faces. Il y a aussi des Grenats, jaunes, bruns, &c. 2 Rubis-balais, Variété. couleur de rose, cristallises en octaédre.

Sorte II. Rouges & orangés.

3 Rubis spinelles, couleur de feu, cristallissis comme le rubis-balais. 4 vermeilles,

Variett.
Var

Sorte III. Oranges.

Variété. Cristallisées comme l'hyacinthe-la-belle.

7 Topales d'orient ,

Some IV. Jaunes.

cristallisses à a pyramides à 6 sacts... 8 Topases de Saxe, cristallisses à 8 pans, avec des sommets à 13 saces.

Sorte V. Jaunes & verts.

Variete. Péridots, CHRYSOLITES, criftallifés en prisme à 6 pans, avec des pyramides à 6 faces.

Sorte VI. Verts.

Variété. 10 Emeraudes du Pérou, eristallisées en prisme à 6 pans

Sorte VII. Verts & bleus.

Variété. 11 Aigue-marines, sriftallifées comme la Topafe de Sane.

Sorte VIII. Bleus.

Variété. 12 Saphirs d'orient, sriftallifés comme la Topafe d'orient.

Sorte IX. Indigos.

Variété. 13 Saphirs indigos, criftallifés comme la Topafe & le Saphir d'orient.

Sorte X. Rouges & violets (1).

Vaticiós.

Vaticiós.

Vaticiós.

14 Grenats Syriens,

criftallifés comme le grenat.

15 Rubis d'orient,

cniftallifés comme la topafe

è le faphir d'orient.

<sup>(1)</sup> Les pierres gemmes qui ont été formées sans manère colorane, sont blanches. Note de M. Daubenton.

Genre VI. Cristaux gemmes Tourmalines, composés de lames perpendiculaires à l'axe du cristal, électriques par la seule chaleur sans frottement.

Variácia

Rubis de Bréfil,
rouge en prifine à 4 pans,
avecdes pyramides à 4 faces.
7 Topale du Bréfil,
joune, crifiallifée comme le
rubis du Bréfil.

Genre VII. Tourmalines,

éledriques par la chaleur seule sans frottement, point de lames perpendiculaires à l'axe du crissal. 1 Tournalines de Ceylan,

transparentes, orangées, peu cannelées. Tourmalines d'Espagne, transparentes à une grande

lumière, oranges, très-carnelées. 3 Tourmalines du Tyrol,

felures transversales dans le

prisme.
4-Tourmalines de Madagascar,
SCHORLS DE MADAGASCAR,
opaques, noires.

Tourmalines lenticulaires.

6 Péridots de Ceylan , jaunes & verts , très - cannelles . 7 Péridots du Brésil ,

jaunes & verts , ares-canne-

Variétés

ei -

### D'HIST. NATE BY DE CHIMIE. 279

8 Emeraudes du Brésil.

Variétés. 9 Saphir du Brésil ,

Genre VIII. Schorls .

non électriques par chaleur fans fromement, criftaux opaques ou longues aiguilles vertes demitransparentes. 8 195 181 9919 9411 1

Sorte I. Schorls cristallisés.

en prisine oblique à 4 pans. en prisme à 6 pans, PIERRE DE CROIX.

3 en prilme à 6 pans, avec des fommets à 2 faces, ou

des pyramides à 3 ou 4 faces. 4 en prisme à 8 pans, avec des fommets à a faces.

Sorte II. En fragmens articulés.

i Schorl fpathique des Aries avec des reflets

Variétés. Spathiques: 2 en maffe, PATE DE SCHORLA

cassure à points brillans. Genre IX. Pierre d'azur,

opaque & bleue.

Variétés. } 1 bleue pourprée.

<sup>(1)</sup> Toutes ces tourmalines, excepté la tourmaline lenticulaire, font cristallisées en prisme à 9 pans, avec des formmets à g ou 6 faces. Note de M. Daubenton.

## SECONDE CLASSE

Terres & Pierres qui n'étincèlent pas fous le briquet, & qui ne font point d'effervescence avec les acides.

Genre I. Argiles:

molles, elles sont dustiles; seches, elles se polissent sous le doigt.

Sorte L Argiles absolument infusibles.

Variétés. { 1 pour les pots de verceie. 2 pour les pipes à fumer.

Sorte II. Argiles en partie fusibles.

Variétés. 2 pour la poterie d'Angleterre. 2 pour la poterie de grès.

Sorte III. Argiles entièrement fusibles.

Varietes. 2 pour la faiance.
3 pour les carreaux.
4 pour la tuile.

5 pour la brique.

Genre II. Schites cassure feuilletée & argileuse.

I Pierre noire.

2 Schites communs.

3 Ardoife.

4 Pierre à polir. 5 Pierre verté.

Pierre à rasoir.

7 par fragmens réunis en bréche-

#### Genre III. Talc.

lames polies & luifantes, fans cassure spathique.

Sorte I. Talc en grandes feuilles.

Variété. . Talc de Moscovie. Sorte II. En petites feuilles. Variété. Mica.

Genre IV. Stéatites,

douces au toucher comme le suif. Sorte I. Stéatites par couches.

Variétés. { 1 Craie de Briançon fine. 2 Craie de Briançon groffière.

Sorte 1L Stéatites compades.

Variétés. { 1 Pietre de lard. 2 Craie d'Espagne.

Sorte III. Pierres ollaires.

Variétés. { 1 Pierre de Côme. 2 Pierre ollaire feuilletée.

Genre V. Serpentines,

le poli & les couleurs du marbre. Sorte I. Serpentines opaques.

Variétés. } 1 tachées.

Sorte II. Serpentines demi-transparentes.

Variétés. 1 grenues.

## Genre VI. Amiante.

filamens non - calcinables, feuillets plus légers Sup ' and suffers que Peau.

Sorte I. Amiante en filets doux.

arietes. 2 Amiante longue.

Sorte II. Amiante en filamens durs.

Variétés. { 1 Asbelle mûr. 3 Asbelle non mûr.

Sorte III. Amiante en feuillets

Varietes. { 1 Cuir fossible. 2 Liège fossile.

Genre VII. Zéolite en rayons divergens ; ou soluble en gelée par les acides.

Sorte I. Zéolite cristallisée.

Sorte II. Zéolite compade.

Variétés, } blanche bleue.

Genre VIII. Spath fluor fragmens à faces triangulaires, soutes inclinées les unes fur les autres.

Sorte I. Spath-fluor en cristaux.

Variétés. 

1 oftaèdres cunéiformes.
2 oftaèdres cunéiformes.
3 à 14 faces.
4 cubiques.

Sorte II. Spath-fluor en masses informes.

Genre IX. Spath pefant,

fragmens rhomboidaux, faces laterales perpendiculaires fur les bafes.

Sorte I. Spath pelant cristallise,

I en lames rhomboïdales. en ocaèdres à sommets aigus.

3 en octaèdres à sommets obtus-4 en lames exagones à sommets

Variétes. aigus.

s en lames exagones à sommets

obtus. 6 en tables.

7 en crête de coq.

Sorte II. Spath pelant cristallisé confusément. PIERRE DE BOLOGNE.

Genre X. Pierre pelante, TUNGSTEN, semblable au spath-fluor par la forme de ses fragmens, mais beaucoup plus pefante; elle jaunit dans les acides.

## TROISIÈME CLASSE.

Terres & Pierres qui font effervescence avec les acides (1).

Genre I. Terres calcaires, effervescence avec les acides.

Sorte I. Compactes.

Variété. Craie.

Variété, Moëlle de Pierre.

Sorte III. En poudre.

Sorte IV. En bouillie.

Variété. Lait de lune.

Sorte V. Figurées.

Variété. En congellation.

<sup>(1)</sup> Quoique ces sindances soient regardées aujourd'hui par les chimitées comme des fels neutres formés par l'union de la chaux & de l'acide carbonique, mous croyons devoir les présentes ici à la suite des matières terreuses, pour faire connoitre l'ensemble de la méthode de M. Daubenton. Lés naturalises qui n'emploient dans leurs distributions méthodiques, que des caractères extérieurs & frappans, doivent regardèr ces substances comme de véritables terres; on les retrouvera considérées sous un autre point de vue dans l'històrie des matières salines.

D'HIST. NAT, ET DE CHIMIE. 285
Genre II. Pierres calcaires,
mauvaises couleurs & mauvais poli.

Sorte 1. A gros grains.

Extmple. La pierre d'Arcueil.

Sorte 11. A grain fin.

EXEMPLE. |
La pierre de Tonnerre.

Genre III. Marbres,

cassure grenue, belles couleurs, beau poli.

Sorte I. Marbres de fix couleurs.

Varietés.

blanc, gris, vert, jaune, rouge
& noir.

EXEMPLE.

Marbre de Wirtemberg.

Sorte II. Marbres de deux couleurs.

Suivant les 15 combinaifons,
2 à 2 des 6 couleurs,

Variétés. 2 à 2 des 6 couleurs. Exemple. blanc & gris.

Carta III Marban de carrare.

Sorte III. Marbres de trois couleurs.

Suivane les 20 combinations,
3 à 3 des fix couleurs.

Exemple,
gris, jame & noir.

Lumachelle.

## 286 E L & M. E N. S. Sorte IV. Marbres de quatre couleurs.

Variétés.

Suivant les 15 combinations,

4 à 4 des 6 couleurs.

Exemple.

Exemple.

Bianc gris, jaune & rouge.

Brocatelle d'Efpagne.

Sorte V. Marbres de cinq couleurs.

Variétés.

Suivant les 6 combinations 5 à 6
des 6 couleurs.

Exrample.

Exrample.

Brache de la vieille Caffilles.

forme régulière, cassure spanhique.

Sorte I. Spath calcaire en cristal.

Trhomboidal obtus.

SPATH B'ISLANDE.

2 rhomboidal lenticulaire,

3 rhomboidal lenticulaire, avec

6 faces triangulaires,

4 nhomboidal aigu.

Variétés,

4 rhomboïdal aigu.
5 à 13 faces pentagonales,
6 à 3 faces triangulaires.
7 en pfifme à 6 pans.
8 à 6 pans rhomboïdaux & à
6 faces en lofange.
9 à 12 faces triangulaires fealènes,

Variets. 8 6 facettes quadrilactres.
11 4 6 facet exagones 8 12 facettes à 4 0066.

Sorte II. Spath calcaire en ffries.

Varience. { 1 à firies parallèles.

Genre V. Concrétions ;

Sorte I. Concretions par flalaclites.

Variétés. 2 en nappes.
3 façonnées en albâtre.

Sorte III. Concrétions par incruflations. Sorte III. Concrétions par fédimens.

Variétés. { 1 par sédimens horisontaux, 2 par sédimens arrondis.

## QUATRIÈME CLASSE.

Terres & Pierres mêlangées.

Terres mélangées.

Genre I. Sablon & argile.

Sorte. Sablon des fondeurs.

Variété. Sablon de Fontenai-aux-Roles.

#### 288 ELEMENS

Genre II. Sable & terre calcaire. Genre III. Argile & terre calcaire. Sorte. Marne.

> 1; Marne, bol d'Armenie. 2 Marne, terre figillée. 3 Pierre à détacher. 4 Terre à foulon. Terre à porcelaine.

Variétés. 6 Terte à pipe. Terre à faiance. Marne blanche.

9 Marne feuilletée.

10 Marne d'engrais.

### Pierres melangées.

## DE DEUX GENRES.

Quartz & Spath étincelant. Granitin. Quartz & Schorl . . . . Granitelle,

Quartz & Stéatite . . . . Stéatite quartzeule. Quartz & Mica .... Quartz micace

Quartz transparent & Mica. Cristal micacé.

Quartz en grès & Pierre

Grenat fur du grès, gemme..... 2 Grenat dans du grès Quartz en grès & Mica... Grès micacé. Quartz en grès & substance

S Grès cristallise Grès en ftalactites.

Quartz

| -717                        |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| D'HIST. NAT. ET             | E CHIMIE. 280           |
| Qualitz en lablon & Pierre  |                         |
| opaque                      | Brèche fablonneule &    |
| Quartz en sablon & Schite.  | Schite étincelant. PIER |
| Ourstann Chl. o. cz., u     | RE DE CORNE, TRAP.      |
| Quartz en fablon & Zéolite. | Zéolite étincelante.    |
| opani cuncerant & pate de   |                         |
| Schorl.                     | Ophite.                 |
| Pierre demi-transparente &  | . )                     |
| Pierre opaque               | Agate jaspé , ou Jaspe  |
|                             | · 2024é                 |
| Schorl & Mica               | Schorl fpathique micach |
| Schite & Mica               | Schite micacé           |
| Schite & Marbre             | Pierre de Florence      |
|                             | 1 Marbre vert d'Egypte. |
|                             | 2 Marbre vert de mer.   |
| Sernentine & Man            | 4 Marbre veri de mer.   |
| Serpentine & Marbre         | 4 Marbre vert antique   |
| s                           | 4 Marbre vert de Suze.  |
| /                           | Marbre vert de Va-      |
| Spath pefant & matière      |                         |
| calcaire                    | Spath pefant alkalin.   |
| DE TROIS GENRES.            | . 20                    |
| Quartz en sabson , Schite   | 11 .                    |
| & Mica                      | 10                      |
| Quartz, Pierre gemme &.     | ierre a faux.           |
| Mica                        | And .                   |
| Tome I.                     |                         |
| A OILLE I.                  | T                       |
| 4 7 7                       |                         |

Pâte quartzeuse, Spath étincelant en petits fragmens, & Schorl...... Porphyre.
Pâte quartzeuse, Spath étincelant en gros fragmens, & Schorl..... Serpensin. Serpensin.

Quartz, Schorl & Stéatite. Roche tuberculente.

Quartz, Spath étincelant, & Schorl..... Granit.

DE QUATRE GENRES.

Quartz, Spath étincelant,
Schorl & Mica..... Granit.
D'UN NOMERE PLUS OU
MOINS GRAND DE GENRES RÉUNIS EN BRÊCHES. Brêches univerfelles.

Doubles Brêches:

Variétés.

1 Fragmens de Porphyre & pâte de Porphyre.
2 Fragmens de Granit & pâte de Schotl.

# PRODUITS DES VOLCANS (\*).

Genre I. Laves ou matières volcaniques, c'està-dire formées par des Volcans.

Sorte I. Scories poreuses.

Variétés.

I en masses informes.

2 en masses cordées.

3 en forme de stalactives.

4 en fragmens, LAPILLO,

5 en peuits fragmens,

POUZZOLANE.

6 en poussière, CENDRE DES VOLCANS.

Sorte II. Bafalte .

compade & étincelant, cassure noirâtrecendrée, &c. avec des points brillans, sans feuillets, comme ceux du Schifte étincelant.

Variétés.

Variétés.

Variétés.

4 en primes 3 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ou 9 pans, 5 en primes articulés.

<sup>(\*)</sup> M. Daubenton place à la suite des minéraux les produits de volcans, sans les ranger dans aucun des quatre ordres qui constituent sa méthode. Comme on a coutume d'en étudier l'histoire avec celle des pierres, j'ai cru devoir les réunir à ces substances.

Sorte III. Verre.

Variétés.

I en files détachés,
FIEL DE VERRE.
2 en files aggluinfes,
PIERRE PONCE.
3 en maile compacte.
LAITIER DES VOICARS.
PIERRE OBSIDIENNE.

Genre II. Matières volcanisées, c'est-à-dire, altérées par la chaleur des Volcans, indices de cuisson, de calcination, de fonte ou de vitrification.

Sorie I. Granit.

II Grenat.

III Hyacinthe.

IV. Mica.

V. Peridot.

VI. Quartz.

VIII. Schorl.

VIII. Spath étincelant.

IX. Substances calcaires.

X. Terres cuites, Tripoli.

# PIERRES. dont on ne connoît pas affez la nature pour les classer.

Jargon de Ceylan,

cristaux en prismes rectangles, avec des pyramides à 4 faces triangulaires.

Il paroît que l'on donne le nom de Jargon à plusieurs pierres dont la structure n'est pas encore connue.

Macles,

en prismes carrés ou cylindriques, dont la coupe transversale présente une croix bleue.

On a regardé la Macle comme un Schorl; mais cette opinion n'est pas prouvée.

Cristaux blancs,

en prismes comprimés à 10 pans, avec 2 sommets à 4 faces, dont l'un sorme un angle rentrant, & l'autre un angle saillant.

Cristaux violets ou verts,

rhomboidaux avec 2 facettes à la place de 2 arrêtes opposées.

On donne à ces cristaux blancs, violets & verts, le nom de Schorl, quoiqu'ils ne paroissent pas être de même nature que les Schorls.

## CHAPITRE III.

De la classification des Terres & des Pierres, d'après leurs propriétés chimiques.

Les chimistes qui se sont occupés de l'examen des minéraux, ont pensé qu'il étoit important d'établir entr'eux des rapports ou des disférences, d'après leur nature & leurs propriétés chimiques. Quoique leurs travaux n'aient point encore été assez multipliés sur les terres & sur les pierres, pour constituer des divisions trèsexades de ces corps, d'après l'ordre de leur composition, & d'après leur nature intime, il est cependant essential de savoir quel est l'état actuel des connoissances chimiques sur ces subftances, & leur instuence sur la manière de les classer.

Parmi tous les savans qui depuis Cronstedt ont adopté les propriétés chimiques pour classer les substances terreuses & pierreuses, MM. Bucquet, Bergman & Kirwan sont ceux qui s'en sont servis avec le plus d'avantages, & qui ont donné les systèmes les plus complets de lithologie constidérée chimiquement. L'ordre suivi par ces trois chimisses n'étant pas le même, & chacun d'eux

p'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 295 préfentant cependant des avantages marqués, nous croyons devoir faire connoître leurs fysicmes, en indiquant en même-tems les objets qui manquent encore à leurs méthodes.

# 5. I. De la division chimique des terres & des pierres, proposée par Bucquet.

Bucquet, après avoir long-tems cherché à réunir les caractères donnés par les naturalistes pour distinguer les terres & les pierres, avec ceux que la chimie fournit sur ces matières, avoit enfin adopté un ordre composé qu'il se proposoit de fuivre dans ses cours, lorsque la mort l'enleva aux sciences. J'ai recueilli dans ses conversations, pendant la maladie lente à laquelle il a fuccombé, tous les détails relatifs à cette méthode lithologique; & c'est le fruit de ses entretiens éclairés, que j'ai déjà communiqué au public dans la première édition de cet Ouvrage. Je donnerai cette méthode, telle que je l'ai déjà exposée, & j'y ajouterai des notes devenues nécessaires par les travaux des savans qui se sont occupés de cet objet depuis 1779.

Suivant Bucquet, les terres & les pierres doivent être divifées en trois fedions; on comprend dans la première les terres & les pierres fimples; dans la feconde, les terres & les pierres compofées; & dans la troisième, les terres & les pierres mêlangées.

Les terres & pierres simples bien pures, sont inspidées, sèches, dures, indissolbles & infusibles. Si quelques-unes d'entr'elles paroissent s'éloigner de ces caracères, & sur-tout avoir une sorte de fusibilité, ce n'est jamais qu'au mélange de quelques matières étrangères, qu'elles la doivent. L'analyse chimique ne peut séparer celles qui sont bien pures, en plusseurs substances; mais le nombre de ces pierres est bien moins étendu que ne le croyoit Eucquet.

Les terres & pierres composées doivent être regardées comme des combinations de différentes terres simples avec des substances falines & des métaux. Ces combinations ont été faites dans le grand laboratoire de la nature par l'eau ou par le feu; leurs caradères chimiques sont d'être très-susibles, de donner des verres différens par l'adion du feu, & de pouvoir être séparces en plusieurs substances simples, par l'adion des dissolvans, & sur-tout des acides.

Les terres & pierres mélangées le reconnoiflent à l'œil; elles paroiflent formées par Paffemblage irrégulier des différentes pierres ou terres fimples & compofées. On conçoit que pour en faire l'analyle, il faut en féparer les matières diverses mêlées irrégulièrement, & exami-

ner séparément les unes & les autres de ces subftances. Alors les expériences chimiques peuvent indiquer leur nature d'une manière certaine.

## SECTION I.

# Terres & Pierres simples.

On les divife en quatre Ordres.

### ORDRE I. Pierres vitreuses.

Elles sont d'une durcté extrême, d'une transparence parsaite; leur cassure est vitreuse; elles sont seu avec le briquet; la chaleur n'en altère ni la transparence, ni la dureté.

Ce premier ordre contient deux genres, le cristal de roche & les pierres précieuses vitreuses.

### Genre I. CRISTAL DE ROCHE.

Le Cristal de roche présente tous les caractères des pierres vitreuses dans le degré le plus marqué. Il se distingue du genre suivant par sa cassure semblable à celle du verre.

On peut diviser ses différentes sortes,

Sorte.

### 1°. Quant à la forme.

 Criflaux ifolés hexaëdres, avec deux pyramides hexaëdres; ils opèrent une réfraction double, fuivant M. l'abbé Rochon. Sortes.

- Criftaux hexaëdres réunis, à une ou à deux pointes.
- Criftaux tétraëdres, dodécaëdres, applatis, &c. Ce font toujours des hexaëdres dont les faces font variées & irrégulières.
- Criftal de roche en masse, de Madagascar; il n'opère qu'une réfraction simple.

### 2°. Quant à la couleur.

- 5. Cristal de roche rougeâtre.
- 6. Cristaux enfumés.
- 7. Cristaux noirs.
- 8. Cristaux jaunes.
- Criftaux bleus.
   Criftaux verts.

### 3°. Quant aux accidens.

- 11. Cristal de roche creux.
- 12. Avec de l'eau.
- 13. Cristaux emboités.
- 14. Cristaux roulés, cailloux du Rhin.
- 15. Cristaux encroûtés de chaux métalliques.
- 16. Cristaux en géodes.
- 17. Cristaux contenant de l'amiante.

18. Cristaux contenant du schorl.

19. Cristaux encroûtés de pyrites.

Leur formation par l'eau est prouvée,

1°. Par leur transparence.

2°. Par la forme des petits cristaux.

3°. Par deux cristaux enfermés.

4°. Par les matières altérables au feu qu'ils contiennent.

On les taille pour en faire des vases & des bijoux.

### Genre II. PIERRES PRÉCIEUSES VITREUSES.

Les pierres précieuses que nous plaçons ici, ont tous les caradères du cristal de roche, & fur-tout sa parsaite inaltérabilité au seu. Quoique cela semble intervertir l'ordre naturel, & quoique Bergman assure avoir trouvé dans ces pierres plusieurs matières combinées, leur dureté, leur transparence, la manière dont elles se comportent au, seu, les rapprochent du cristal de roche. Elles en diss'erent cependant par une dureté plus considérable, une couleur plus vive & plus nette, & par une cassure l'amelleuse. La diss'erence qui exisse entre toutes les pierres précieuses, sur-tout relativement à leur manière d'être altérées par le seu, a engagé Bucquet à deur califéres altérées par le seu, a engagé Bucquet à

les féparer les unes des autres, & à les rapprocher des ordres des pierres avec lefquels chacune d'elles paroît avoir le plus de rapport.

Ces quatre pierres précieuses que nous distinguons des autres par le nom de vitreuses, sont: Sortes.

- 1. La topaze orientale.
- 2. L'hyacinthe.
  - 3. Le saphir oriental.
  - 4. L'améthiste.

M. Daubenton a toujours regardé cette dernière comme un cristal de quartz.

## ORDRE II. Pierres quartzeuses.

Elles ont moins de dureté & de transparence que les premières; leur cassure est vitreuse; elles sont seu avec le briquet. La chaleur leur fait perdre leur dureté & leur transparence, & les réduit en une terre blanche & opaque (1); nous rangeons quatre genres de pierres dans cet ordre.

<sup>(1)</sup> C'est en raison de cette altérabilité par le feu, que Bucquet avoit cru devoir diffinguet le quartz du crifial de roche, & en faire un genre particulier. Il avoit aussi remarqué que cette pierre trempée dans l'eau, après avoit été rougie au seu plus leurs fois de suite, donnoit à ce suide un caractère acide. Les expériences ultricures apprendront se cette distinction est bien sondée.

# Genre I. QUARTZ.

Il réunit tous ces caractères.

### Sortes.

- Quartz transparent, cristallisé en pyramides hexagones, sans prismes bien marqués, ou avec des prismes trèscourts.
  - 2. Quartz transparent en masse.
- 3. Quartz opaque, ou laiteux.
- 4. Quartz gras.
- 5. Quartz carié.
- Quartz coloré en vert, en bleu, en violet; prisme d'améthysse.
- 7. Quartz jaune à cassure lamelleuse;

Topale de Saxe.

Ces topales ont tous les caractères du quartz.

## Genre II. CAILLOU , AGATE.

Les cailloux & les agates forment de petites maffes roulées, le plus fouvent opaques, quelquefois demi-transparentes, creuses ou sohdes, diversement colorées & disposées par lits dans la craie, comme les cailloux, ou dans l'argile, comme les agates. Leux cassure est quelquefois écailleuse.

Sortes.

- 1. Caillou gris.
- 2. Caillou jaune.
- 3. Caillou rouge,
- 4. Caillou corné, pierre à fusil.
- s. Caillou brun d'Egypte.
- 6. Caillou transparent nuancé, agate d'Allemagne.
- 7. Agate rouge, cornaline.
- 8 Agate rouge pâle, carnéole. 9. Agate brune ou jaune, sardoine.
- 10. Agate-onyx disposée par couches con-
- centriques. 11. Agate Camée disposée par couches horifontales; l'une & l'autre de ces dispositions

dépend du fens dans lequel on les fcie.

Dendrites; agates herboritées (1).
Antropomorphites.
Zoomorphites.
Uranomorphites.

- 13. Agate perfillée, marquée de petits points verdâtres, souvent dus à des mousses.
- 14. Agate de quatre couleurs ; agate élémentaire.

<sup>(1)</sup> M. Daubenton a démontré dans un mémoire qu'il a lu à l'académie, que les pierres herborifées contiennent des mousses très-fines, ou des petits grains de mine de fer noir.

Sortes.

15. Agate grise. Chalcédoine grise.

16. Agate blanche, laiteuse, chalcédoine.

par couches; en staladites; roulée, cacholong. chatoyante des lapidaires,

17. Agate blanche à reflets chatoyans.

Dil de chat.

Dil du monde, ou hydrophane.

Opale.

Girafol.

- Agate brune à points brillans & dorés, avanturine.
- 19. Agate orientale.
- 20. Agate renfermant de l'eau, Enhydre. La formation du quartz, des agates & des cailloux, est due à l'eau, comme le prouvent
  - 1°. Leur forme. 2°. Leurs couches.
  - 2. Leurs coucnes.
  - 3°. Leurs maffes.
  - 4°. L'eau qu'elles contiennent.

5°. Les matières organiques qui y font mêlées, comme dans les agates mouffeuses ou perfillées.

L'hisloire des géodes prouve encore cette formation; ce sont des boëtes pierreuses, remplies de cristaux; on y trouve du silex & du quartz disposés par couches concentriques.

### Genre III. MATIÈRES ORGANIQUES SILICIFIÉES ET AGATIFIÉES.

La forme organique encore reconnoissable, jointe aux caractères des pierres quartzeuses, les distinguent des trois autres genres de cet ordre (1).

#### Sortes.

- Bois pétrifié, encore fibreux & fusceptible de poli.
- Bois dont l'espèce est reconnoissable à cause de son tissu. — Sapin.
- 3. Oursins & madrépores silicissés.
- 4. Coquilles agatifiées.
- Carpotiles; on les a faussiement regardées comme des fruits pétrifiés; ce sont de petits ludus helmoniii silicissés.
  - 6. Entrochites.
  - 7. Pierre frumentaire filiceufe. Elle fait feu avec le briquet, nulle effervefcence avec les acides; elle parôit formée de cornes d'Ammon caffées perpendiculairement fur leurs volutes.

<sup>(1)</sup> Il seroit peut-être beaucoup plus dans l'ordre naturel, de faire une classe par leur séjour dans la terre. Cette classe x végétales altérées par leur séjour dans la terre. Cette classe pour point peut peut de fossiles, & devroit être mise à la suite du règne organique.

Il y a deux opinions fur la pétrification. Les uns croient que les matières organifées ont été entièrement changées en pierre. D'autres penfent que les vides laissés dans les terres molles par les substances animales, ou les intervalles du tissu fibreux des végétaux, ont été remplis par la matière terreuse qui s'y est déposée peu à peu; il n'y a rien de bien certain sur la cause de ce phénomène. On observe que les matières végétales deviennent presque toujours quartzeuses, tandis que les matières animales deviennent le plus fouvent calcaires, rarement quartzeuses, & que presque jamais les végétaux ne paffent avec leur tissu à l'état calcaire (1). Cette observation suffit pour faire concevoir qu'il n'y a point de pétrification proprement dite, ou de changement des substances organiques en pierre. puisque 1°. les coquilles & les madrépores ne font que perdre leur mucilage ou gluten animal par la putréfaction, & font réduits à leur

Tome I.

<sup>(</sup>τ) Depuis la déceuverte du gaz acide fluorifique, qui a la propriété de dépofer de la terre quartacué, quelques naturalifiés out penfé que la pétrification étoit due à un phénomène analogue; mais cette opinion ne doit être regardée que comme une hypothèle, jufqu'à ce qu'on ait démontré l'exifience d'un acide tenane en diffolution de la terre quartzeufe dans l'intérieur du globe.

fquelette calcaire qui existoit tout entier pendant la vie de l'eurs habitans ; 2°. les bois prétendus pétriliés ne sont que des dépôts de la terre vitrisable dans les moules laisses par les végétaux putrésiés ; à mesure que chaque sibrille se pourrit, la terre quartzeuse est déposée par l'eau dans la cavité qui retient la sonne du tissu organique, & il ne reste rien de la matière végétale dans ces bois pétrisses.

### Genre IV. JASPE.

Le jaspe a tous les caradères des pierres quartzeuses. Il n'est pas sufible, il perd son aggrégation au seu. C'est une pierre très-dure, suiceptible d'un beau poli, opaque, variée de différentes couleurs. Sa cassure est vitreuse & terne. On le trouve rarement rangé par couches; le plus souvent il forme des masses confidérables ou des veines dans les rochers. Il se rencontre aussi en petites masses roulées. La plupart des échantillons de jaspe son mélangés de quartz & de chalcédoine. Quelques-uns contiennent du spath calcaire.

Les fortes de jaspe ont été très-multipliées par les naturalisses. On peut les réduire aux suivantes:

Sorte.

<sup>1.</sup> Jaspe blanc.

2. Jaspe gris.

3. Jaspe jaune.

4. Jaspe rouge.

5. Jaspe brun.

6. Jaspe vert.

7. Jaspe veiné.

8. Jaspe taché.

Jaspe vert, avec des points rouges.
 Jaspe sanguin.

10. Jaspe fleuri.

On fait des bijoux, & fur tout des coupes & des cachets avec le jafpe. Plusieurs gravures antiques sont faites sur des pierres de cette nature.

### Genre V. GRES.

Le grès est opaque, d'une cassure grenue, beaucoup moins dur que le quartz & le caillou, il est en masses énormes, plus ou moins dures, d'un grain plus & moins sin & serré. Sortes.

- 1. Grès cristallisse en rhombes; M. de Lasfone a démontré que leur forme n'est due qu'à la craie qui leur est unie (1).
- 2. Grès en choux-fleurs, en boules, &c.
- 3. Grès en stalagmites.

### Sortes.

- 4. Grès blanc.
  - 5. Grès gris.
  - 6. Grès rouge.
  - 7. Grès noir ou brun. 8. Grès veiné.
  - o. Grès figuré ou herborifé.
  - 10. Grès dont l'aggrégation est détruite,

# Le fable présente les variétés suivantes.

- I. Sable mouvant.
- 2. Sable anguleux.
- 3. Sable arrondi par l'eau.
- 4. Sable pur & blanc.
  - 5. Sable micacé, glarea.
  - 6. Sable jaunâtre & argileux, fable des
    - 7. Sable ferrugineux, jaune.
    - 8. Sable ferrugineux, noir.
- 9. Sable bleu, cuivreux.
- 10. Sable d'étain violet.
- 11. Sable aurifère.

# ORDRE III. Terres & Pierres argileuses.

Elles font graffes, liantes, adhérentes à la Jangue, feuilletées, fouvent colorées, disposées en grandes masses & par couches.

Leur aggrégation est moins sont que celle des pierres quartzeuses; elles ont plus de sorce de combinaison; aussi les trouve-t-on souvent altérées. La chaleur leur donne de la retraite, & une telle dureté, qu'elles imitent les pierres quartzeuses, & deviennent susceptibles de soire comme elles seu avec le briquet. L'eau-les réduit en pâte, les divise, les purise; elles s'y unissent & la retiennent si sort, qu'on ne peut leur en enlever les dernières portions.

Une partie de leur fubflance se combine avec les acides. Quelques chimistes ont pensé que l'argile n'étoit que la terre filicée altérée par l'acide vitriolique; mais cette opinion n'a point encore des preuves directes.

Plufieurs naturalistes ont eru que les terres vitrifiables exposées pendant long-tems aux agens extérieurs, l'eau, l'air, la chaleur, se divisionnt peu à peu, se réduissoient en molécules fines & douces au toucher, devenoient susceptibles de s'unir à l'eau, & passioient ensin à l'êtat d'argiles. Cette théorie fondée sur quelques obfervations exactes, paroit inériter plus de confiance que la première; mais ni l'une ni l'autre ne sont encore entièrement démontrées.

C'est sur les deux propriétés de faite une pâte dustile avec l'eau, & de se durcir par la chaleur, que sont sondés les aus de la tuilerie, de la briqueterie, de la poterie, de la faïancerie & de la porcelaine, dont les détails appartiennent à l'hisloire de ces terres.

Les naturalifles ont décrit un très-grand nombre d'espèces de ces pierres; ils ont confondu avec elles beaucoup de faulses argiles, ainsi que des pierres composées, comme la serpentine, la zéolite, le trapp, &c.

On ne doit donner le nom d'argile qu'aux terres qui durciffent au feu, peuvent se délayer dans l'eau, & forment de l'alun avec l'acide fulfurique.

Macquer, qui en a examiné un grand nombre (1), n'en a pas trouvé d'abfolument pures c'ell au mélangé de différentes fubflances combutibles & métalliques, que font dues la couleur & la fufibilité de plusieurs d'entr'elles.

Bucquet en distinguoit quatre genres.

## Genre I, ARGILES MOLLES ET DUCTILES.

On peut les pêtrir lorsqu'elles sortent des carrières, elles se dessèchent à l'air.

Sortes.

- 1. Argile blanche, terre à pipe.
- 2. Argile sableuse.

<sup>(1)</sup> Académie des Sciences, 1758.

- Argile liante, noirâtre, pour les poteries blanches.
- 4. Argile avec mica, kaolin, en partie fusible, pour la porcelaine.
- 5. Argile métallique, fufible; terre figillée, bol d'Arménie.
- Argile pyriteuse, fusible, bleue, verte, marbrée, pour les poteries communes.

### Genre II. ARGILES SECHES FRIABLES, TRIPOLIS.

Toutes les argiles que Bucquet rangeoit parmi les tripolis, font sèches dans l'intérieur de la terre. Toutes font formées par lits ou couches fucceffives fouvent très-minces. Toutes s'ufent fous les doigts, & se réduisent en pooffière, elles absorbent l'eau avec avidiré; elles happent à la langue.

Sortes.

- 1. Argile sèche, grise, seuilletée; argile à soulon.
  - 2. Tripoli rouge. Quelques personnes le regardent comme un produit de volcan.
    - 3. Tripoli gris.
    - 4. Tripoli noir.
  - 5. Pierre pourrie, d'un gris olivâtres

### Genre III. SCHISTE.

Les schistes sont des pierres feuilletées qui s'enlèvent par lames; elles sont très-mèlangées & suibles; elles forment de grands blocs placés plus ou moins obliquement dans l'intérieur du globe. Presque toutes leurs carrières offrent à leur surface & dans leurs premiers bancs des impressions de plantes de la classe des joncs; des sougères, &c. de coquilles, de positions, d'insedes, &c. 4

#### Sortes.

- 1. Schisle noir, tendre, ampelite.
- 2. Schifte fissile, ardoise.
- 3. Schiste noir, dur, ardoise de table.
- 4. Schiste rouge, brun, &c.
- Schifte avec impressions végétales & animales.
- 6. Schiste très dur, pierre naxienne, pierre à rasoir.

# Genre IV. FELD - SPATH.

Il est formé par lames rhomboïdales; sa caffure est spathique, il donné des étincelles avec le briquet; on l'a appelé à cause de cela, spath étincelant. Il est plus dur que les schiftes, & il est susquet le regardoit comme une pierre argileuse colorée par du ser, M. Mon-

net dit qu'il est composé de quartz, d'argile, de magnésie, & d'un peu de terre calcaire. La différence des opinions sur la nature du seld-spath, vient de ce qu'il n'est pas bien connu. Un examen ultérieur sixera mieux sa place (1).

- 1. Feld-spath prismatique (2).
- 2. Feld-spath blanc.
- Feld-spath rouge.
   Feld-spath vert.
- 5. Feld-spath bleu.

ORDRE IV. Fauffes Argiles.

Elles n'ont des argiles que le tissu feuilleté, . l'aspect gras ; quelques unes durcissent au seu.

(1) Le père Pini, n'aturalifie italien, est le premier qui ait fait connoître le séclé-spain cristalisé. Depuis lui on en a trouvé dans beaucoup d'endroits en France; il y en a de très-réguliers à Roame en Forez. J'ai décrit en détail celui qui se trouve dans les granits d'Alençon, & qui est un des plus beaux & des plus réguliers que je connossife. Poyer mes Mémoires de Chimie.

(2) M. Daulienton l'a place parmi les pierres scincillantes. Trois caractères le didinguent de toute autre espèce de pierres; son tiffu est spathque, il est character se fait feu avec le briquet. D'après ces caractères, ce genre doit contenir plus de sortes que Bucquet ne lui en attribuois. M. Danbenton y réunit l'etil de possson, l'avanturine, la pierre de Labrador, &c. Voyer son tabléau. Elles en disserent, en ce qu'elles ne sont pas de pâte avec l'eau, en ce que la plupart sondent au seu. Elles donnentavec l'acide vitriolique un sel en aiguilles, qui ne s'altère point à l'air, qui est dissoluble dans quarre à cinq parties d'eau, & qui ne se boursousse point sur le feu; en un môt, qui n'est point de l'alun. Ces caractères ont été donnés par Busquet, qui avoit examiné plusieurs de ces pierres: au reste, comme elles ne sont encore que très - peu contraes, on peut les ranger à côté des argiles (1).

Genre I. PIERRES OLLAIRES DURES.

Leur tiffu est peu seuilleté, leur aspect est gras; elles ne prennent qu'un mauvais poli. Sortes.

- 1. Pierre ollaire grise de Suède.
  - 2. Pierre ollaire verdâtre, Colubrine de Suède.
- 3. Pierre ollaire jaunâtre, pierre de lard de la Chine.

<sup>(</sup>r) M. l'abbé Mongèr, dans son introduction à la Sciagraphie de Bergman, observe que ces pierres seroient peut-être mieux appelées pierres magnésiemes; je siès très ponté à admettre cette nomenclature, mais je crois qu'il faut encore des travaux plus multipliés sur ces subétances pierreuses; pour que ce hom soit irrévocablement saé.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 315 Sortes.

> 4. Pierre ollaire verte brillante, Jade, La pierre néphrétique, & celle d'Otaiti . étoient, suivant Bucquet, des variétés de jade. Nous observerons que le jade est très-dur, & fait seu avec le briquet. C'est sans doute d'après Pott, que Bucquet le plaçoit parmi les pierres ollaires.

5. Pierre ollaire verte sale, pierre colu-

brine.

6. Serpentine. Pierre d'une couleur verte foncée, & comme noirâtre, semée de taches ou de veines noires, comme la peau des serpens, Nous l'avons mise à la suite des pierres ollaires, à cause de fon aspect; cependant elle paroit être composée. 4. -

### Genre II. PIERRES OLLAIRES TENDRES, STÉATITES OU SMECTITES.

Elles font plus favoneuses que les premières. Elles se laissent couper très - facilement; elles mouffent avec l'eau quelques unes ont une ressemblance extérieure frappante avec le favon.

Sorte.

1. Stéatite blanche, compade; craie de Briançon.

2. Craie de Briançon brillante. Talc de Venise chez les droguistes.

3. Stéatite blanche, de Norwège.

4. Stéatite marbrée rouge, de Norwège.

5. Stéatite rougeâtre, de Norwège.

6. Stéatite verte, compacte, de Norwège. 7. Stéatite verte & rouge, de Norwège.

8. Stéatite verte, feuilletée; colubrine: tendre de Norwège.

9. Stéatite noire; pierre des Tailleurs.

10. Stéatite grife & brillante. Plombagine Molybdène, & très-improprement mine de plomb. On réduit la plombagine commune en poudre ; on en forme une pâte liquide avec une dissolution de colle de poisson; on coule cette pâte dans des petits cylindres de bois creux, que l'on taille par une extrêmité, pour en faire des crayons (1).

<sup>(1)</sup> Depuis la mort de Bucquet, & la première impression de cet Ouvrage , MM. Schéele , Gahn & Hielm ont fait de belles recherches fur la plombagine ; ils ont découvert que cette substance est une espèce de soufre formé, suivant eux, par la combinaison de l'acide carbonique avec le phlogistique. Nous en ferons l'histoire après celle du foufre. Les mêmes chimiftes , & fur-tout M. Scheele , ont bien diftingué la molybdene de la plom-

# Genre III. TALC.

Il est formé de lames polies & luisantes, d'une transparence gélatineuse, qui sont appliquées les unes sur les autres, comme des seuillets. Il patoit que ces lames sont quelquesois cristallisées en hexagones, ou tranches de prismes à 6 faces. Il se sond à un seu violent, en un verre coloré.

### Sartes.

- Tale en grandes paillettes transparentes; verre de Moscovie.
- 2. Tale en très-petites paillettes argentées; argent de chat.
- 3. Tale en très-petites paillettes dorées; or de chat. Ces deux fortes font employées pour fécher l'éctiture, fous le nom de poudre d'or ou d'argent.
- 4. Talc roulé en galets.
- 5. Talc en paillettes noires.
- 6. Talc en paillettes mêlées, brillantes.

bagine, que les naturalistes avoient toujours confonduce ensemble. La molybdene est regardée par M. Schéele comme un composé de sourre de d'un acide particulier, qu'il appelle molybdenique (voyez Phispiore du Joure.) C'est avec la plombagine que l'on fait les crayons.

### Genre IV. AMIANTE , ASBESTE.

Ce geure de pierres est formé de fibres on de filets, posés parallèlement les uns à côté des autres, ou entrelacés à la manière d'un tissur, ces filets sont roides ou flexibles; ils diffèrent par la geosseur, la longueur, la couleur. Les auciens les filoient, & en sairoient une toile nommé lin incombussible, dans laquelle ils bruloient les morts, & recueilloient leurs cendres, & co.

L'amiante se fond facilement à un seu violent, en un verre coloré & opaque.

Sortes.

1. Asbeste dur & gris, à filets parallèles; asbeste ligneux.

2. Asbeste dur & vert, à filets parallèles.

- 3. Asbeste dur & vert, à sibres en faifceaux.
- 4. Asbeste à sibres étollées,
  - 5. Afbeste à fibres molles.
  - 6. Amiante dure, à fibres parallèles & verdâtres.
  - 7. Amiante dure, à fibres parallèles & blanches.
  - 8. Amiante en faisceaux blancs brillans.
  - Amiante en faisceaux durs, jaunâtres; amiante non mûre.
  - 10. Amiante blanche, flexible; amiante mure

11. Amiante grife.

12. Chair de montagne.

13. Cuir de montagne.

14. Liège de montagne.

# SECTION II.

# Terres & Pierres composées.

L'œil ne peut pas les distinguer de celles de la première section. Quant à leut caractre de composition, elles sont formées d'une matière homogène, presque toujours colorée, souvent opaqué, quelquesois transparente; la plupart sont cnitallisées régulièrement. Leur forme, teur couleur servent à distinguer les genres. Toutes sont très-suibles, & donnent des verres de différente nature. Leur cassiure est tantôt vitreuse, tantôt écailleuse. Ce sont des substances dans lesquelles la nature a combiné ensemble des terres, des sels & des métaux.

Bucquet divisoit ces pierres en deux ordres; il comprenoit dans le premier les terres & les pierres composées par l'eau, auxquelles il donnoit les caradères propres aux produits de cet dément. Il rangeoit dans cet ordre deux genres, savoir les ochres & la zéolite. Il placoit dans le second le schorl, les macles, le trap , la pierre d'azur , les pierres précieuses suffishes, les crifdaux de volcans, les verres de volcans, les poncas; il regardoit ces huit genres de pierres comme formées par l'adion du feu. Nous nous sommes fait un devoir de faire connoître les idées que ce chimiste célèbre s'étoir formées sur la nature & la division des pierres; mais, comme le caractère diffunctif de ces deux ordres n'est pas encore sonde sur des preuves nombreuses & concluantes; comme Bucquet lui-même ne les avoit proposés que sous le titre d'apperçus , nous serons ici l'hif-toire des genres les uns après les autres, sans suivre cette divisson.

### Genre I. OCHRES.

Les ochres se délayent moins dans l'eau que les argiles; elles sont friables, & faissent les doiges; elles sont colorées par des matières métalliques, & presque toujours par le ser. Lorsqu'on les pousse au seu, leur couleur prend de l'intensité; a elles se fondent à une chaleur violente. On les emploie dans la peinture. Sortes.

- 1. Ochre jaune, ochre de rue.
- 2. Ochre rouge, fanguine, crayon rouge.
- 3. Ochre verte, terre de Vérone.
- 4. Ochre brune, terre d'Ombre.

Genre

### Genre II. Z EOLITE.

La zéolite, décrite pour la première fois par M, Cronstedt, est une pierre formée d'aiguilles, qui partent en divergeant d'un centre commun. Elle ne fait point feu avec le briquet, ni effervescence avec les acides; exposée au feu, elle se boursousse & donne un verre blanc opaque, semblable à de l'émail. Si on la distille dans une cornue, on'en obtient beaucoup d'eau. Le réfidu contient, suivant M. Bergman, de la terre filicée, de la terre alumineuse & de la terre calcaire. Bucquet, qui en a fait l'analyse, dit y avoir trouvé très-peu de terre filicée & une terre particulière, qui n'est ni alumineuse ni calcaire, qui forme avec l'acide sulfurique un sel cristallisable en petites paillettes brillantes, semblables à l'acide boracique, & qu'il a cru devoir appeler terre zéoliteufe : ces deux terres sont cristallisées ensemble à l'aide de l'eau, qui en fait plus du huitième . puisque Bucquet a retiré un gros & demi d'eau, d'une once de zéolite blanche de l'île de Feroë (1). La propriété de faire une gelée avec les différens acides, ne lui est pas parti-

<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoires des Savans étrangers,

culière, puisqu'elle se trouve dans la pierre d'arur, l'étain, plusieurs mines de ser (1), &c, On ne connoît pas son origine & sa formation; on la rencontre abondamment dans les produits de volcans. Elle est très-abondante dans l'île de Feroë. Nous en connoissons cinq sortes.

### Sortes.

- Zéolite blanche, en faisceaux transparens.
- 2. Zéolite blanche, en faisceaux compactes.
- 3. Zéolite rouge.
- 4. Zéolite verte.
- 5. Zéolite bleue.

La rouge, la verte & la bleue n'ont pas été examinées.

### Genre III. ScHORL.

Le schorl est une pierre foncée en couleur, violette, noire ou verre, rarement blanche,

<sup>(1)</sup> M. Pelletier, pharmacien, étève de M. d'Arcet, a donné dans le Journal de Phylique (année 1782, 10me XX, page 420) un Mémoire sir l'analyse de la zéalite de Feroe. Des expériences très-exactes lui ont démontré que 100 grains de cette pierre contiennent 20 grains d'alumine, 8 grains de chaux, 50 grains de serre sliicée, & 22 grains d'eau. Consultez ce Mémoire.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 323 affez fragile, & qui fait feu avec le briquet. Il fe fond facilement en un verre noir & opa-

que; il contient, fuivant Bucquet, de l'alumine & du fer combinés. On a trouvé dans l'intérieur des schorls des bulles semblables à celles que l'on observe dans les lainiers des verre-

On ne connoît pas bien son origine. Quelques personnes le regardent comme un produit des volcans, parce qu'on le rencontre fréquemment dans les lieux qui ont été brûlés; mais on le trouve aussi pasmi des matières travaillées par les eaux.

1. Schorl violet, cristallisé.

ries.

2. Schorl violet, en masses fibreuses.

- Schorl noir, prismatique à quatre, six, huit ou neuf pans; avec des pyramides à deux, trois ou quatre saces, ainsi que le schorl violet.
- 4. Schorl noir en masses.
- 5. Schorl vert en masses lamelleuses.
- 6. Schorl blanc, bleuâtre.
- Schorl électrique, d'un jaune rougeâtre, Tourmaline.

# Genre IV. MACLES.

Nous entendons par ce nom des pierres Xij prismatiques, opaques, d'une couleur sale, d'une forme souvent régulière, que leur analyse, saite par Bucquet, rapproche des schorls, & qui sont un composé d'alumine & de ser.

Sortes.

- 1. Macle tétraedre, dont la coupe porte la figure de croix. Elle se trouve dans une espèce de schite, dur & bleu soncé de Bretagne; elle y est très-adhérente; cette pierre est "très-fragile; lorsqu'on la casse, on apperçoit sur sa coupe transversale, deux lignes bleuâtres qui se coupent dans le milieu & sorment une croix. Quelquesois le milieu du prisme paroît rempli d'une matière semblable à la gangue.
- 2. Pierres de croix , prismes hexaëdres , articulés & croisés dans leur milieu comme des branches d'une croix; on les trouve dans des feuilles de mica jaune; les deux branches ne se croisent presque jamaig à angle droit.

## Genre V. TRAP.

Le trap est une pierre dure, d'un grain fin, d'une cassure sevilletée & angulaire comme les marches d'un escalier; il est d'une couleur verte soncée tirant sur le noir, souvent ochracée; il D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 325 ell très - pesant, fait sen avec le briquet; il se sond en un verre noirâtre, il est toujours recouvert d'une espèce d'écorce moins dure que sa propre substance; il est sormé d'alumine & de ser, qui, suivant Bucquet, y est dans la proportion de vingt-cinq livres par quintal, de sorte qu'il pourroit être rangé parmi les mines de ser. M. Daubenton le regarde comme un schite contenant du quartz en sablon. Nous ne connoissons qu'une sorte de trap que nous venons de décrire.

### Genre VI. PIERRE D'AZUR; LAPIS LAZULI.

Sa couleur, la finesse de fon grain, l'analyse qui a démontré du fer dans cette pierre, la font ranger à la suite des précédentes; il y en a trois sortes.

#### Sortes.

- 1. Pierre d'azur orientale.
  - Pierre d'azur d'un bleu pâle & fouvent purpurin.
- 3. Pierre d'Arménie, nuancée de blanc & de bleu pâle.

C'est avec cette pierre que l'on prépare le beau bleu d'azur, qui est employé dans la peinture, & dont la couleur est une des plus sixes & des moins altérables que l'on connoisse.

#### Genre VII. CRISTAUX GEMMES FUSIBLES.

Les différences chimiques qui se rencontrent entre les diverses espèces de pierres précieuses ou de pierres gemmes, avoient engagé Bucquet à les séparer les unes des autres, & à rapporter chacune aux sedions & aux ordres auxquels elles paroissent appartenir: celles que nous plaçons ici sont manisestement composées. Bergman y a trouvé plusieurs substances, telles que de la terre silicée, de l'alumine, de la chaux & du ser; toutes ces pierres sont sufibles & composées de lames; leur fradure est lamelleuse.

#### Sortes.

- r. Aigue marine.
  - 2. Eméraude.
  - 3. Chrysolite.
  - 4. Rubis.
  - 5. Vermeille.
  - 6. Grenat.

#### Genre VIII. CRISTAUX DE VOLCANS.

Bucquet réuniffoit dans ce genre toutes les pierres régulières, transparentes, colorées & semblables aux crissaux gemmes; mais qui ne paroissent point en avoir la dureté & le brilD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 327 lant. On les trouve dans des cavités formées par la réunion de petites particules brillantes, de même nature, agglutinées. Elles se rencontrent dans le voifinage des volcans. Nous en admettons trois sortes.

Sortes.

 Chrysolite de volcan; cristaux polyëdres, d'un verre doré.

 Hyacinthe de volcan, cristaux polyëdres, d'un jaune orangé.

 Grenats de volcan; ils reffemblent beaucoup aux grenats ifolés, mais ils font irréguliers, & femés dans des pierres brillantes, ou espèces de laves, avec les deux précédentes.

### Genre IX. PIERRES - PONCES.

La plupart des pierres-ponces paroiffent être un affemblage de filets vitreux, entortilés àpeu-près comme des fils fur un peloton. C'est une véritable combination de différentes subtances fondues par le feu des volcans.

On peut distinguer quatre sortes de pierresponces, dont chacune présente un grand nonabre de variétés.

#### Sortes

1. Pierre-ponce fibreuse blanche.

2. Pierre-ponce fibreule colorée.

ÉLÉMENS

Sortes.

3. Pierre-ponce cellulaire & légère.

4. Pierre-ponce cellulaire & compacte.

#### Genre X. VERRE DE VOLCANS.

Les verres fondus & rejetés par les volcans, font formés par des matières terreules & faines, colorées par du fer ou quelqu'autre subtance métallique; ce sont de véritables combinaisons chimiques naturelles, saites par la voie sèche.

Sortes.

i. Verre verdatre cellulaire.

2. Verre noirâire cellulaire ou en filets agglutinés.

3. Verre noir très-beau & transparent, agate d'Islande, pierre obsidienne des anciens.

#### SECTION III.

### Pierres & Terres melangées.

Le caradère des pierres de cette fedion est facile à faisir. La feule infpedion fait reconnoitre le mêlange des disférentes matières dont elles sont formées, sur-tout lorsqu'on les compare avec celles des deux sedions précédentes. Nous avons déjà remarqué plus haut que, pour

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 329

en faire l'analyfe, il est indispensable de séparer par le marteau les diverses substances qui les composent; alors on y trouve des pierres simples liées avec des pierres composées. Si l'on expose ces pierres entières à l'action du feu, elles se fondent toutes plus ou moins facilement en un verre de différentes couleurs, suivant le mélange plus ou moins parsait, & la nature des matières qui constituent ce mêlange.

Il paroît qu'elles ont été formées par le rapprochement des diverses subflancés qu'on y rencontre, & que ce rapprochement a été fait ou par-l'eau ou par le seu. Telle est la rasson qui a engagé Bucquet à diviser cette troisième scélion en deux ordres, comme la précédente; le premier ordre comprend les pierres mélangées par l'eau, & le second, les pierres mélangées par le feu. Cette divisson étant sondée sur beaucoup plus de saits que celle de la seconde section, nous l'admettrons avec plus de confiance.

ORDRE I. Terres & pierres mélangées par l'eau.

Genre I. PETRO-SILEX, ou PIERRE DE ROCHE.

Les naturalistes entendent par ce nom, une pierre d'une dureté moyenne entre celle des

pierres tendres & du filex. M. Daubenton l'a placée parmi les pierres vitreuses, parce qu'elle donne des étincelles par le chec du briquet, & parce que sa cassure est vitrense, quelquefois un peu écailleufe. Le petro-filex a une demi-transparence semblable à celle de la cire; il est terne & fans aucun brillant, il a même un peu l'aspect du suif ; son grain est fin & très-ferré; on le trouve en très-grandes masses, il offre souvent des couches de différentes nuances appliquées les unes fur les autres. Bucquet lui donnoit pour caractère chimique de se fondre au seu en un verre opaque; son mêlange n'est pas, à beaucoup près, aussi apparent que celui des genres suivans; il semble tenir des caractères des pierres composées (1),

<sup>(1)</sup> Il est nécessaire d'observer que ces carastères tirés de l'action du feu sur les pierres, sont sondés sur des expériences faites avec Bucquet par M. le duc de la Rochésoucauld, dans un excellent sourneau de fusion,
constituit exprès dans le laboratoire que cet amateur
distingué destine à des recherches sur tous les objets
les plus propres à avancer la chinies. J'ai examiné la plus
grande partie des résultats de ce travail, dont le public
savant aura sans doute, quelque jour communication; il
constituent aura sans doute, quelque jour communication; il
constituent aura sans doute, quelque jour communication; il
constituent plus de les surfaces par M. d'Arcet, & y ajoutera plusseurs faits qui serviront de preuves
aux caractères chimiques qui avoient été proposés par
Bucquet, pour classe les pièrres.

D'HIST. NAT. ET DE CHIRIE. 331 voilà pourquoi nous le plaçons à la tête de la troisième sedion; il sert, pour ainsi dire, de

passage entre ces deux divisions.

La forme de ses couches, les matières qu'il contient souvent, & sur-tout les massemqu'il ofire dans l'intérieur de la terre, annoncent qu'il doit sa naissance au travail de l'eau.

Sones,

1. Pétro-filex gris.

- 2. Pétro-filex rougeâtre.
- 3. Pétro-silex verdâtre.
- 4. Pétro-filex brun.
- 5. Pétro-silex noir.
- 6. Pétro-filex taché.
- 7. Pétro-silex veiné.

#### Genre II. POUDING.

Le pouding est un mélange de cailloux liés par un ciment de différente nature. Ce ciment est ou de la nature du grès, ou argileux, ou ochracé; il est quelquesois dur & semblable au silex.

Sa formation n'est point équivoque, elle est due à l'eau; on le trouve coustamment sur les rivages de la mer, ou dans des lieux qui ont été recouverts par les eaux, & qu'elles ont abandonnés depuis quelque tems.

# 332 · ÉLÉMENS

Sortes.

1. Pouding fableux.

2. Pouding ochracé.

3. Pouding argileux.

. Pouding filiceux.

 Pouding agaté, fusceptible du plus beau poli.

#### Genre III. GRANIT.

Le granit est formé de trois matières pierreules en fragmens plus ou moins gros, liés les uns aux autres. Ces trois substances sont du quartz, du feld-spath & du mica.

Il fait feu avec le briquet, à cause du quattz & du seld-spath qu'il contient; sa cassure est irrégulière & à gros grains; il est sussible, mais dans distèrens degrés, suivant la quantité refpective des trois matières qui le forment. Il est susceptible de prendre un poli plus ou moins vis, suivant la finesse de son grain & la dureté de ses principes; quelques sortes s'altèrent. de dégradent à l'air. Ce dernier phénomène a fait distinguer les granits antiques des granits modernes. On a beaucoup multiplié les sortes de granit. Nous les réduisons aux suivantes (1).

<sup>(1)</sup> Les naturalistes modernes ont beaucoup étudié l'hiftoire du granit : M, de Saussure a donné des détails neufs.

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 333

- 1. Granit blanc.
- 2. Granit gris.
- 3. Granit rouge.
- 4. Granit brun.
- 5. Granit vert.
  - 6. Granit noir.
- Granit terne & friable; il a été altéré par l'air.

#### Genre IV. PORPHYRE.

Le porphyre est une pierre parsemée de taches sur un fond rouge ou d'une autre couleur; il fait beaucoup de seu avec le briquet.

Il diffère du granit par la dureté plus grande, & parce qu'il est sufceptible de prendre un polibeaucoup plus vif; il paroit formé de feldspath & de school réunis par un ciment quartzeux,

La pâte qui forme le fond du porphyre, est d'un grain très-sin & très-serré. Les dissérens

<sup>&</sup>amp; importans fur cet objet dans son voyage des Alpes. Tous les granits ne sout pas formés exactement du mélange de ces trois pierres. Il en est qui, au lieu de mica, contiennent du school; d'autres renserment du school & du mica en même terms. La pierre mélangée de quartz. & de feld-path seulement, constitue le granitin; celle qui est sommé par le mélange de quartz. & de school, s'appelle granitelle. Voyez pour les détails, le voyage de M. de Saussure dans les Alpes.

fragmens qui y sont semés, sont en général beaucoup plus peuts que ceux du granit. Cette pierre est sufible & donne un verre coloré; on peut réduire toutes les sortes de porphyre aux sept suivantes,

Sortes.

- 1. Porphyre rouge à grandes taches.
- 2. Porphyre rouge à petites taches. 2. Porphyre vert à grandes taches.
- 4. Porphyre vert à petites taches.
- 5. Porphyre noir à grandes taches.
- 6. Porphyre noir à petites taches.
- 7. Porphyre groffier d'un rouge fale, prefque fans taches, écaille de mer; il approche de la nature du grès.

il approche de la nature du grès.

Genre V. OPHITE OU SERPENTIN.

Pline donnoit le nom d'ophites à des pierres tachées, comme la peau des ferpens. Bucquet les regardoit comme des fortes de porphyre; mais plus dures, plus antiques & d'un mélange beaucoup plus intime. On leur a donné le nom de ferpentin ou ferpentine dure. En comparant cette pierre au porphyre, on reconnoît que le ferpentin est formé comme ce dernier d'une pâte quartzeuse, de seld-spath & de schorl; mais que le feld-spath y est femé en gros fragmens rhomboïdaux, tandis qu'il est très petit dans le porphyre.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 335

Le ferpentin fait feu avec le briquet, sa casfure est fine & deni-écailleuse; il se sond au seu.

Voici les principales fortes de serpentin que nous avons eu occasion de voir.

Sortes.

- Ophite d'un vert foncé, avec de grandes taches blanches.
- 2. Ophite d'un vert foncé, avec des taches oblongues d'un vert pâle.
- Ophite femblable à la précédente, dont les taches font très petites, pen apparentes; plufieurs peuples sauvages la taillent en coins; on lui a donné le nom de pierre de foudre.

 Ophite brune, à taches irrégulières & oblongues, d'un blanc rofé.

L'origine des ophites est fort obscure. On ne sait pas bien si clles sont dues à l'action de Peau ou à celle du seu; comme elles ont de Panalogie avec le porphyre, nous les avons placées à la suite de cette pierre.

ORDRE II. Terres & Pierres mélangées par le feu.

Sulte des produits volcaniques.

On ne peut douier de l'origine des substances qui composent cet ordre, puisqu'on ne les trouve jamais qu'aux environs des volcans, ou que dans des lieux qui ont été autrefois brûlés. D'ailleurs elles offrent tous les caractères des produits du feu. En joignant les genres que cet ordre renferme, à ceux qui ont été décrits parmi les pierres composées, on aura une fuite complette de tous les produits volcaniques.

Nous ne comprenons pas sous ce nom toutes les matières qui se trouvent dans les environs des volcans, & qui ne sont point altérées par le seu, comme la plupart des pierres que nous avons déjà décrites, sur-tout le granit, les argiles, &c. ainsi que plusieurs substances falines, calcinées, fondues, sublimées, vitrisiées; elles ne présentent rien de particulier, & ce seroit s'exposer à des redites inutiles, que de placer ici leur hisloire. Nous serons mention ailleurs de leur existence dans le vossinage des volcans, & de leurs altérations par les seux souterreins.

### Genre I. CENDRES DE VOLCAN.

On a donné le nom impropre de cendres volcan à des matières terreuses, pulvérulentes de diverses couleurs qui se moontrent aux environs des volcans. Il paroft qu'elles doivent leur origine, ou à des subsances mêles & rejetées par les volcans, ou à des laves altérées

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 337, altérées par le contact de l'air & de l'eau. Bucquet les regardoit comme des combinaifons d'argile & de fer. Elles font fouvent attirables à l'aimant. Nous en connoissons deux fortes.

Sortes.

 Rapillo , matière pulvérulente , d'un gris noirâtre , qui fe trouve aux environs des craters.

Le rapillo contient des grenats & des schorls dont la forme est reconnoissable, & dont les angles ont été ramollis & encroûtés, à ce qu'il

paroît, par une matière en fusion.

2. Pouzzolane: cette substance qui a reçu son nom de la ville de Pouzzole, où elle a été employée très anciennement, est une terre argileuse chargée de ser, & de disserentes couleurs, suivant l'état de ce métal. Il y a de la pouzzolane grise, de la jaune, de la rouge, de la brune, de la noire; elle se fond en un émail noir; elle est très-utile pour faire une espèce de mortier, qui a la propriété de durcir dans l'eau. M. Faujas de Saint-Fond en a trouvé dans le Vivarais. Il pense que ces terres sont formées par l'altération & le détritus des laves poreuses & même des

Tome I.

338 Sortes

basaltes. Cet observateur a détaillé, dans ses Recherches sur la pouzzolane, les procédés pour construire dans l'eau & à l'air, avec cette substance.

### Genre II. LAVES.

On donne ce nom à des matières fondues. & demi-vitrifiées par les volcans. Elles sont le plus souvent rejetées sur les côtés des montagnes dont l'intérieur est embrasé. Ces matières forment des fleuves brûlans, qui coulent quel? quefois à une très-grande étendue, & qui ravagent & détruisent tous les lieux sur lesquels ils paffent. Leur chaleur & leur volume sont si considérables, qu'elles ne se refroidissent que très-lentement, & qu'au bout de plusieurs années. En se refroidissant, elles se fendent & se léparent en masses, qui quelquesois présentent des formes régulières; telle paroît être l'origine des basaltes. Les cabinets offrent un grand nombre de variétés de ces pierres. Elles sont en général composées d'une pâte d'un gris plus ou moins foncé, d'un grain & d'une dureté trèsvariés, dans laquelle sont semés des cristaux ou des fragmens irréguliers de schorl, de grenat, de yerre, de zéolite, &c. ce qui constitue un D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 339 véritable mélange. Il est impossible de sixer les caractères généraux des laves, puisqu'elles distèrent toutes par leur grain, leur cohérence, leur dureté, leur couleur, leur mélange, &c. En général elles sont toutes très-susibles, & donnent une sorte d'émail noirâtre, semblable au verre des volcans. M. Cadet y a trouvé de l'alumine, du ser, du cuivre & de la silice. M. Bergman les croit composées des terres sliscée, alumineuse, calcaire & de ser. Plusseurs, sur-tout les compastes, ont la propriété d'agir sur l'aiguille aimantée.

Sortes.

 Lave tendre, de diverses couleurs, avec des cristaux de schorl noir.

2. Lave tendre, de diverses couleurs, avec des cristaux de schorl vert.

Lave tendre, de diverses couleurs;
 avec des cristaux de schorl blanc.

 Lave rougeâtre, avec des cristaux noirârres.

5. Lave jaunâtre & faline.

6. Lave tendre, avec des cristaux dé grenat.

7. Lave chatoyante & poreuse.

8. Lave poreuse, grise; pierre de Volvic.

 Lave tendre, noirâtre, avec des criftaux blancs. . 340 Sortes.

10. Lave grise, un peu compade, semée de cristaux dodécaëdres opaques, ou de grenats altérés par le feu.

11. Lave antique, très - compacte, d'un gris noirâtre, semée de taches plus foncées.

#### Genre III. BASALTE.

Rien n'est moins exact dans les livres des naturalistes, que ce qu'ils ont écrit sur le bafalte. Plusieurs d'entr'eux ont confondu sous ce nom les schorls, les grenats avec les véritables bafaltes. On ne trouve nulle part une bonne définition de ce mot. Les uns les ont regardés comme des produits de volcans; les autres ont cru qu'ils étoient formés par l'eau. Nous croyons, d'après les belles observations de MM. Desmarets & Faujas de Saint-Fond, devoir adopter la première opinion.

On peut donner pour caractère distinctif des basaltes une forme régulière, une opacité parfaite, une dureté confidérable, & telle qu'ils font feu avec le briquet ; une couleur grise cendrée, tirant un peu sur le noir, & un mêlange manifeste de schorl ou de petits fragmens vitrifiés ordinairement plus colorés que la pâte.

Les bafaltes sont fusibles.

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 341

Il y a dans ce genre des pierres d'un volume énorme, & rallemblées en mafles très-confidérables, dont la formation paroît remonter à la plus haute ántiquité. 1°. Tels font ceux qui forment la chaussée des Géans dans le comté d'Antrim en Irlande, 2°. le rocher de Pereneire, près Saint-Sandoux en Auvergne, trèsbien décrit par M. Desmarets. Il y en a d'autres régulièrement cristallisées en petits prismes à 3, à 4, ou à 5 saces, &c. rien n'est plus varié que leur forme, leur grandeur & leur disposition.

En général, ces pierres sont rangées symmétriquement les unes à côté des autres. Leur analyse n'a point encore été faite assez exactement, pour qu'on puisse rien dire de certain sur leur nature. Il femble qu'ils ne foient que des laves cristallisées en apparence, en raison des fentes formées dans toutes fortes de fens pendant leur refroidissement. Les variétés fingulières qu'ils présentent & leur arrangement semblent donner beaucoup de force à cette opinion ; il paroît aussi que l'eau s'est infinuée dans ces fentes, y a déposé encore différentes terres, & a altéré les surfaces correspondantes des basaltes ; telle est , à ce qu'il paroît , l'origine des ' croûtes jaunes ou brunes qui semblent les envelopper.

 Bafalte en prismes polygones trèsallongés, & sans pyramide régulière.

2. Basalte en prismes courts & tronqués, à trois, quatre, cinq ou sept faces.

 Bafalte en prismes courts polygones, terminés par une concavité supérieure
 & par une convexité inférieure; bafaltes articulés.

4 Petits basaltes quadrangulaires, triangulaires, &c. formés par les fractures des grands, & grouppés avec eux (1).

### Genre IV. SCORIES DE LAVES.

La maière fondue qui conflitue les laves, est un mélange formé de plusieurs subfiances hétérogènes, de densité & de pesanteur différentes. Son refroidissement lent donne lieu à la séparation de ces substances, suivant l'ordre de leur pesanteur : telle est l'origine de la formation des scories de laves. Ce sont des corps souvent spongieux, qui n'ont pas éprouvé une sussina aussi complette que la lave, & qui se sont

<sup>(1)</sup> Voyez pour l'histoire de ces pierres, & pour tous les produits des volcans, l'excellent ouvrage de M. Faujas de Saint-Fond, installé Minéralogie des volcans, 1 vol. in-8. Cuchet, 1194.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 343 élevés au-dessus d'elle par leur légèreté. Au reste elles paroissent être de la même nature, & ne différer que par un mélange moins parfait. On y trouve des cristaux de schorl & de grenats, comme dans les laves.

 Scories volcaniques pefantes , d'un tiffu compacte.

2. Scories volcaniques noires & cellu-

 Scories volcaniques noires & fpongieufes.

 Scories volcaniques noires, contournées en corde.

 Scories volcaniques jaunes & ochracées.

6. Scories volcaniques rougeâtres.

Ces deux dernières ont été manifessement altérées par le contact de l'air, de l'eau & des vapeurs acides.

Telle étoit la manière dont Bucquet avoit cru devoir claffer les terres & les pierres en 1777 & 1778. La chimie minéralogique a fait de très-grands progrès depuis cette époque. On s'est occupé de l'analyse des pierres dans V in presque tous les laboratoires. MM. Bayen . d'Arcet, Monnet, de Morveau, Sage, Mongèz, Pelletier, en France; MM. Schéele & Bergman en Suède ; Achard , Bindheim & Hupsch à Berlin; de Saussure, en Suisse; Woulfe, Withering & Kirwan, en Angleterre, ont examiné un grand nombre de pierres & de terres, & il est résulté de ces analyses multipliées, que la classification de ces corps a dû éprouver de grandes révolutions; aussi deux de ces chimilles ont-ils cru devoir publier des syftêmes de minéralogie fondés sur la nature des principes des minéraux; mais ils ont suivi une toute autre route que Bucquet, dont le but étoit d'affocier les caractères extérieurs avec les propriétés chimiques. MM. Bergman & Kirwan n'ont eu aucun égard aux qualités physiques pour classer les terres & les pierres; la nature, la quantité & la proportion de leurs principes conflituans les ont déterminés dans leurs diffributions méthodiques. Leur système, quoique très-utile pour l'avancement des connoissances chimiques, ne peut point servir à faire distinguer les pierres par leur aspect & leurs caractères sensibles : il étoit donc essentiel de faire précéder l'examen de ces systèmes lithologiques par une méthode naturelle, comme nous l'avons fait, dans l'intention que l'un de ces moyens D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 345 pût éclairer l'autre, & qu'ils fussent tous les deux également avantageux, pour guider la marche de ceux qui se livrent à l'étude des minéraux.

### II. De la distribution chimique des terres & des pierres, fuivant Bergman (1).

Après avoir fait voir que les caradères extérieurs & fuperficiels ne peuvent pas suffire pour bien distinguer les minéraux les uns des autres, quoique bien choiss, ils puissent être d'un grand secours, Bergman établit ses principales divissons de classes de genres sur la composition & les caradères intérieurs de ces corps. Le principe le plus abondant ou le plus actif d'un minéral, est ce qui le guide dans ses distributions. Il partage tous les minéraux ou tous les sossiles en quatre classes; savoir, les fels, lesterres, les bitumes & les métaux. Nous ne serons mention ici que des terres.

Bergman reconnoît cinq terres fimples & différentes les unes des autres; favoir, la terre

<sup>(1)</sup> Ce paragraphe est extrait de l'Ouvrage de Bergman, publié en françois par M. Mongèz, sous le titre de Manuel du minéralogiste, ou Sciagraphie du règne minéral, in-8. Paris, Cuchet, 1784.

pesante, la chaux, la magnésie, l'argile & la terre siliceuse (1).

Il examine d'abord chacune de ces terres pures, quoiqu'on ne les trouve jamais telles dans la nature; il remarque que ces cinq terres combinées ensemble peuvent donner vingt espèces; favoir, dix doubles, fix triples, trois quadruples & une seule formée de la réunion de toutes les cinq. Mais comme il range parmi les terres celles de leurs combinaisons avec les acides qui ne peuvent pas se dissoudre dans mille fois leur poids d'eau bouillante, leurs efpèces font plus multipliées. D'ailleurs deux coms pofés terreux semblables par leurs principes de composition, peuvent différer beaucoup par la proportion de ces principes, & constituer ainsi des corps réellement dissincls. Telles sont les bases des distinctions d'espèces admises par Bergman, & par son commentateur M. l'abbé

<sup>(1)</sup> Parmi ces cinq terres, trois ont des propriétés falines marquées : ce sont la terre pesante ou baryte, la ...
/magnése & la chaux ; c'ét pour cela que nous en ferons l'histoire dans la seconde partie de cet Ouvrage. Bergman dont l'intention a été de diviser les pierres d'après leurs principes , a du les regarder comme des terres , parce qu'elles sont souvent upies avec les autres. Au reste, beaucoup de substances que cet illustre chimiste a rangées parma les pierres, sont des sels dans notre méthode.

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 347

Mongèz, qui a beaucoup ajouté aux travaux du chimiste suédois. Voici, d'après cette méthode, les espèces qui appartiennent à chacune des cinq terres primitives.

### Terre pefante (1).

Espèce I. Terre pesante pure, elle n'existe point dans la nature; on l'obtient en décomposant le spath pesant, comme nous le verrons plus bas.

Espèce II. Terre pesante aérée. Combinaison de la terre pesante avec l'acide aérien; on n'a pas encore trouvé ce composé dans la nature. Bergman pense qu'on pourra le rencontrer dissous dans les eaux (2).

Espèce III. Terre pesante vitriolée; spath pesant; combination de la terre pesante avec

<sup>(4)</sup> Nous (nivrons dans ces détails, les dénominations données par Bergman; il fera aifé de rapporter les noms anciens, soit pour les bales terreules, soit pour les acides qui leur sont unis, aux dénominations nouvelles & méthodiques que nous donnerons à ces corps dans l'hisloire des matières falines. Voyez la fin de ce Volume & le second.

<sup>(2)</sup> On a trouvé ce composé naturel en Angleterre, depuis la mort de Bergman. Voyez l'extrait de la Minéralogie de M. Kirwan, page 358.

l'acide vitriolique. Cette substance se trouve abondamment dans les mines. La pierre de Bologne en est une variété.

Espèce IV. Terre pesante vitriolée, pénétrée de pétrole, mélée de sélénire, d'alun & de terre siliceuse; pierre hépatique de Cronftedt. Cette substance est spathique brillante, jaune, brune ou noire; son odeur est trèsforte; elle ne sait point d'effervescence avec les acides. Un quintal de ce composé naturel contient, d'après l'analysée de Bergman, 33 parties de terre siliceuse, 29 de terre pesante pure, 5 d'argile, outre la chaux, l'eau & l'acide vitriolique (1).

## Chaux.

Espèce I. Chaux pure ou chaux vive; Bergman n'en connoissoir pas l'existence dans la nature, Espèce II. Chaux aérée; craie ou terre calcaire, combination de la chaux avec l'acide aérien; elle est rarement pure; elle contient souvent du sel marin de magnése, du sel marin calcaire, de l'argile, de la terre silieeuse ou du fer. Elle constitue dans la terre ou à sa sur-

<sup>(1)</sup> Ces substances rangées parmi les terres par Bergman, appartiennent aux matières salines, d'après nos divisions chimiques.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 349 face, le lait de lune, les congellations, les pierres calcaires, les marbres, les spaths calcaires, les concrétions ou stalactites, &c. Espèce III. Chaux aérée bitumineuse, ou imprégnée de pétrole ; pierre de porc : on la trouve en France à Villers - Cotterets, à Plombières, à Ingrande en Anjou, à Rattwik en Dalécarlie, à Kinekulle dans la Westrogothie, à Krasnaselo en Ingermanie, en Portugal, en Suède, &c. Elle répand une odeur fétide quand on la frotte ou quand on la chauffe; quelquefois cette odeur ressemble à celle d'urine de chat; aussi quelques auteurs ont-ils appelé cette pierre lapis felinus. Elle fait effervescence avec les acides, elle décrépite, perd son odeur & sa couleur au feu ; distillée en grande quantité, elle donne. 1°. une liqueur fétide qui verdit le syrop de violettes. & fait effervescence avec les acides; 2º. une huile noire très odorante, femblable à celle du charbon de terre; 3°. de Palkali volatil concret. Le réfidu contient un peu de sel marin; cette substance doit ses propriétés au bitume qui y est mêlé.

Espèce IV. Chaux fluorée; fluor minéral, ou spath vitreux. Combinaison de la chaux avec l'acide spathique ou fluorique, mêlée d'argile, de terre siliceuse & d'un peu d'acide marin. Espèce V. Chaux saturée d'un acide particulier , peut-être métallique ; pierre pesante. Tungsten des suédois. Cette pierre est la plus pesante de toutes. On l'a trouvée en petits grains jaunes ou rouges dans les mines de Bastnacs, près Ritterhutte en Westmanie: elle est spathique, brillante & blanchâtre à Marienberg & à Altenberg en Saxe. On la confond fouvent avec la mine d'étain-blanche. Elle résiste au feu & ne se vitrisse qu'à sa surface; elle n'est point dissoluble dans l'eau bouillante ; l'acide vitriolique en sépare la chaux : sa dissolution dans l'alkali volatil précipitée par l'acide nitreux, fournit une poudre blanche, qui est l'acide particulier découvert par Schéele. Pour la reconnoître & la distinguer de toutes les autres pierres connues, il faut la réduire en poudre & verser dessus de l'acide nitreux ou de l'acide marin. Ce mêlange chauffé légèrement devient d'un beau jaune. ( Voyez le Journal de Physique, 1783, tome XXII. )

Espèce VI. Chaux aérée souillée (1) par un

<sup>(1)</sup> Le mot sovillé inquinatus, est employé par Bergman pour défigner un simple mélange de deux ou pluseurs terres, sans véritable combination. Auss nous y substituetons quesquesois le mot mélé.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 351 peu de magnéfie muriatique, ou sel marin de magnéfie.

Espèce VII. Chaux aérée souillée par l'argile; fausse marne.

Espèce VIII. Chaux aérée souillée par la terre filiceuse. On trouve des pierres de taille & des marbres qui sont seu avec le briquet en raison des fragmens de silex ou de quartz qui y sont mêlés.

Espèce IX. Chaux aérée souillée par la terre argileuse & siliceuse; marne parsaîte.

Espèce X. Chaux aérée souillée par le ser & la manganelle; fausse mine de ser blanche, pulvérulente noire, ou dure, rouge ou blanchâtre. Les mines d'Hallesors offrent ces variétés (1).

# Magnésie.

Espèce I. Magnésie pure; elle est toujours un produit de l'art.

Espèce II. Magnésie aérée; elle est dissoute dans les eaux chargées d'acide aérien.

Espèce III. Magnésie aérée mêlée de terre siliceuse. Elle est scintillante & effervescente. Espèce IV. Magnésie intimement combinée

<sup>(1)</sup> Toutes ces espèces sont des substances salines dont nous ferons mention dans l'histoire des sels,

avec la terre filiceuse & l'argile; stéatite, craie de Briançon, pierre de lard, pierres ollaires, serpentines, pierre néphrétique.

Espèce V. Magnésie unie à une portion considérable de terre filiceuse & à une moindre de calcaire & d'argileuse, & souillée de chaux de ser. Albéste, liège de montagne; cuir de montagne; amiante. Bergman a trouvé dans un quintal d'amiante 64 parties de terre filiceuse, 18 parties & ½ de magnésie, 6 parties & ½ de chaux, 6 parties de terre pefante vitriolée, 3 parties & ½ d'argile, une partie & ½ de chaux de ser; sun quintal d'afbeste lui a donné 67 de terre filiceuse, 16 & ½ de magnésie, 6 d'argile, 6 de chaux, & 4 ½ de chaux de ser.

Espèce VI. Magnésie mêlée de terre argileuse, siliceuse & de pyrite, espèce de mine d'alun décrite & analysée par M. Monnet. ( Syss. de Minèralogie, genre 9, page 161.)

Espèce VII. Magnéfie mêlée de terre argileuse, filiceuse, de pyrite & de pétrole. Schiste alumineux magnéfien.

# Argile.

Espèce I. Argile pure; on la précipite de l'alun par l'alkali volatil aéré.

Efpèce

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. '353

Espèce II. Argile mêlée de terre siliceuse. Terre à porcelaine; Kaolin des chinois. Argile folide de Saint-Iriez en Limousin, du Japon, de Saxe. Argile pulvérulente de Westmanie. de Boserap, de la Chine. Ces terres sont fouvent mêlées de mica. Les argiles pour les poteries & les fayances font plus grofsières, mais de nature semblable.

Espèce III. Argile mêlée de terre siliceuse & de fer. Bols ou terres bolaires, grifes, jaunes, rouges, brunes & noires. On les lave pour en faire des terres sigillées. Les argiles communes & colorées en vert, en bleu & en rouge, sont de cette espèce.

Espèce IV. Argile mêlée de terre filiceuse & calcaire. Marne argileuse ; terre à pipe, agaric minéral ou fossile.

Espèce V. Argile mêlée de terre filiceuse & magnésienne. Terre de Lemnos ; terres à foulon; pierre savonneuse, smedite. Bergman a retiré de la terre de Lemnos, de l'argile d'Hampshire, & de la terre à foulon d'Angleterre, beaucoup de terre filiceuse, environ d'argile & autant de chaux aérée, & de magnésie aérée & autant d'oxide de ser. Il donne à ces terres le nom générique de lithomarga.

Espèce VI. Argile souillée de soufre & d'alkali végétal; Mine d'alun de a Tolfa & de Tome I. Z

la Solfatare. Bergman la regarde comme un produit volcanique.

Espèce VII. Argile mêlée de terre filiceuse, de pyrite & de pétrole; schiste alumineux: on le trouve en Italie, dans le pays de Liège, en Suède, dans le Jemteland. Les crayons noirs, celui de Bechel près de Séez en Normandie, les ampelithes sont de cette espèce; les tripolis appartiennent au schiste alumineux plus ou moins chausse. Tels sont ceux de Poligné en Normandie & de Ménar en Auvergne.

M. Mongèz réunit à cette espèce les schistes qui contiennent l'argile en grande quantité, & plus ou moins de terre filiceuse & de bitume. La plupart sont encore mêlés de terre calcaire & font effervescence avec les acides. La proportion de ces principes varie beaucoup dans les différens schistes. Il en est qui sont si bitumineux, qu'ils brolent avec flamme; d'autres sont remplis de pyrites & s'effleurissent à l'air ; quelques-uns sont très durs & font seu avec le briquet. M. Mongèz en admet cinq variétés. 1°. Le schiste dur argileux, ou l'ardoise de table; 2°. le schiste tendre argileux, ou ardoise de toît ; 3°. le schiste tendre siliceux, ou pierre à polir les métaux; 4°. le schiste dur siliceux, pierre à rasoir, pierre à D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 355 faux; 5°. le schiste dur calcaire, qui fait une mauvaise chaux, comme celui d'Alleyard en Dauphiné.

Espèce VIII. Argile combinée à la moitié moins de son poids de terre siliceuse, à un peu de chaux aérée & d'oxide de ser; cristaux gemmes. Les belles recherches de Bergman sur les pierres gemmes, dont l'excessive dureté & l'inaltérabilité apparente sembloient se resuser à l'analyse chimique, ont été constrmées par les travaux de MM. Margraf, Gerhard & Achard. Voici le résultat de l'analyse de Bergman sur les cinq cristaux gemmes, qui sont des variétés de l'espèce dont nous nous occupons.

Les moyens que ce célèbre chimiste a mis en usage pour reconnoître les principes de ces pierres, sont très-ingénieux, & cependant très-simples. (Voyez le Journal de Physique, 1779, tome XIV, pag. 268; tome XXI, p. 56 & 101.)

Espèce IX. Argile combinée à la terre siliceuse faifant la moitié & plus du poids total, à très-peu de chaux aérée & de fer. Grenat. schorl, tourmaline; la proportion du fer varie dans ces pierres. Voyez l'analyse de la tourmaline du Tyrol, par M. Muller, Journal de Physique, com. XV, pag. 182, ann. 1780.

Espèce X. Argile unie légèrement à la terre filiceuse faisant la moitié du poids, & quelquefois davantage, & à un peu de chaux; Zéolite. M. Mongèz regarde la pierre d'azur, lapis lazuli, comme une zéolite. M. Margraf a trouvé un peu de gyps tout formé dans le lapis.

Espèce XI. Argile unie à beaucoup de terre filiceuse & à un peu de magnésie; talc, mica. On n'a pas encore reconnu exactement la proportion des principes qui constituent cette. pierre.

#### Genre V. TERRE SILICEUSE.

Espèce I. Terre siliceuse pure. On la prépare en fondant du quartz blanc avec quatre parties d'alkali fixe, en dissolvant le tout dans l'eau distillée, & en précipitant la terre par un acide. On lave & on dessèche bien cette terre.

D'HIST. NAT: ET DE CHIMIE. 357.

Espèce II. Terre silicense unic à l'argitense & à la calcaire en très-petite quantité. Cristal de roche avec ses variétés ; quartz & ses variétés ; grès variétés ; grès & ses variétés ; g

Espèce III. Terre silicense unie à l'argileuse. Calcédoine hydrophane ou oculus, mundi; celle-ci contient plus d'argile que de terre-silicense, suivant M. Gerhard de Berlin. Opale; M. Mongèz regarde comme autant de variétés de cette pierre, l'ocil de chat, l'ocil de poisson, le girasol; il ajoute à cestois sortes de pierres l'agate & ses variétés, le cacholong, la cornaline, la sardoine, la pierre à suil, le jade. Leur analyse n'a point encore été saite avec beaucoup d'exactitude. Espèce IV. Terre siliceuse unie à l'argile très-

Espèce IV. Terre filiceuse unie à l'argile trèsmartiale, jaspe. M. Mongèz ajoute le smople comme variété du jaspe.

Espèce V. Terre siliceuse rendue pesante par la terre martiale, saux jaspe. M. Mongèz. appelle cette pierre quartz métallique; il en distingue de noir coloré par le fer, & derouge coloré par le cuivre.

Espèce VI. Terre siliceuse unie à l'argileuse & à un-peu de chaux; petrosilex. Cette pierre fait quelquesois seu avec le briquet, & esservéscence avec les acides; elle sond à ungrand seu.

Z iij

Espèce VII. Terre siliceuse unie à de l'argile & à un peu de magnésie; seld - spath. Il change de couleur au seu, & il s'y sond. Il ne se décompose point à l'air; il fair seu avec le briquet. & se brise à chaque coup. Espèce VIII. Terre siliceuse unie à la magnésie, à la chaux aérée. & sfuorée, à de l'oxide de cuivre & de ser; Prase, Chrysoprase. C'est d'après l'analyse faire par M. Achard, que Bergman annonce la composition de cette pierre.

### I. APPENDICE.

Bergman traite dans un premier appendice des substances minérales réunies ou mélangées mécaniquement les unes aux autres, de forte que leurs mélangées peuvent être reconnus à l'ocil. Nous ne ferous mention ici que des terres mêlées entr'elles. Telles sont les pierres qu'on appelle roches, saxa. M. Mongèz, qui a beaucoup ajouté au travail de Bergman sur cet objet, distingue ces pierres ou roches en deux genres; 1°. il considère celles dont les parties ne sont point réunies par un ciment, mais adhèrent simplement entr'elles par juxtaposition; ces pierres sont formées par différens fragmens agglutinés; il en distingue de trois sories, le granit, le gneis des saxons, &

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 359

la roche de corne; 2°. il examine dans le second
gehre, les pierres mélangées dont les parsies
sont incrussées dans un ciment commun, comme cela-a lieu dans quatre sortes, le porphyre,
l'ophite ou serpentin, la brèche & le pouding.
Nous exposerons ici les variétés de ces pierres

I. Grantt. Il est formé de quartz, de feldfpath, de mica, de schorl & de stéatite mélés en différentes proportions, deux à deux, trois. à trois, quatre à quatre; le quartz en fait toujours la base.

Var. I. Granit de deux substances. Granitin.

- (A) Quartz & feld spath.
- (B) Quartz & fchorl.

admifes par ce naturalifle.

- (D) Quartz & stéatire.
  - Var. II. Granit de trois substances.
- (A) Quartz, feld-spath & mica; c'est le plus commun, le plus abondant & le plus varié.
- (B) Quartz, mica & schorl.
- (C) Quartz, schorl & sléatite.

Var. III. Granit de quatre substances.

- (A) Quartz, feld-spath, schorl & mica. It est commun en France.
- (B) Quartz, feld-spath, schorl & stéatite.

II. Gneis. Le gneis est un mélange de quartz grenu & de mica plus ou moins abondant avec beaucoup d'argile ou de stéatite qui en fait la base. Cette pierre est feuilletée comme le schiete; elle s'altère & se délite facilement à l'air en raison de l'humidité que l'argile absorbe; les Alpes dauphinoise contiennent beaucoup de variétés de gneis.

III. ROCHE DE CORNE. C'est une pierre compade composée de parties très-fines, qui a l'aspect terreux, & dans laquelle on distingue des points brillans de mica. Elle a l'odeur d'argile, lorsqu'on la mouille ou qu'on la frappe. Elle durcit au seu comme les argiles; elle se sond en une scorie noirâre ou en un verre noir à un grand seu. Ses couleurs sont fort variées. M. Mongèz regarde le trapp des suédois comme une variété de la roche de come.

I V. PORPHYRE. Il paroît être formé par une pâte dure & fine de la nature du jafpe rouge, qui enveloppe des grains informes ou cristallins de quatte, de feld-spath blanc ou rougeâtre, & quelquesois de schorl vert ou noir.

V. OPHITE. L'ophite ou ferpentin dur est une espèce de porphyre dont la pâte est verte & les taches d'un blanc verdâtre. Celles - ci communément sont allongées dans l'ophite, tandis qu'elles sont quarrées ou rhombosidales D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 361 dans le porphyre. La pierre de foudre est une variété de cette pierre.

VI. BRECHE, du mot italien briccia, miette, fragment. C'est une pierre mélangée d'une origine fort poslérieure aux précédentes ; formée par le détritus des montagnes primitives, & par des fragmens informes & ufés de filex . &c. réunis dans un ciment commun. M. Mongèz confond les poudings avec les brêches: il donne à ces derniers un nom mixte qui indique la nature de leurs fragmens & de leur ciment. Il distingue huit variétés, la brèche calcareo-calcaire, qui est la brèche proprement dite & la Lumachelle; la brèche filico-filiceuse, ou le pouding (1); la brèche à ciment calcaire & à fragmens calcaires & filiceux ; la brèche à ciment filiceux & à fragmens calcaires & filiceux; la brèche arenario-filiceuse, telle que le grison de Chartres; la brèche à ciment & à fragmens de jaspe ; la brèche à ciment & à fragmens de porphyre, & la brèche volcanique.

#### II. APPENDICE.

Produits volcaniques.

M. Mongèz divise les produits volcaniques,

<sup>(1)</sup> Suivant cette nomenclature, le premier nom de la

d'après Bergman, en ceux qui ont été formés par le feu, & ceux qui doivent leur origine à l'éau. Ces derniers ne font que des matières terreules diffontes ou sufpendues dans l'eau, qui les a déposées dans le voisinage & parmi les produits des volcans; telles sont les incrustations calcaires & siliceuses, ainsi que les zéotites qu'on rencontre fréquentment dans les substances volcanisées.

M. Mongèz distingue les véritables produits volcaniques en trois ordres; 1°. les substances terreuses peu altérées par le seu, telles que les matières calcaires, les argiles, les grenats, les hyacinthes, les schorls & le mica; 2° les substances terreuses calcinées & brûlées, comme les cendres volcaniques, ou le rapillo & la pouzzolane, les tufs ou tufa, le peperino des italiens, la pierre-ponce, la terre blanche qui recouvre la solfatare; 3°. les substances terreufes fondues, ou les laves dont il admet plufieurs espèces; la lave spongieuse, la compaste, la lave en stalactites, les verres des volcans. Il ajoute à ces divisions les produits volcaniques terreux, d'origine incertaine; il range particulièrement dans cet ordre les grenats , les

brèche exprime la nature de son ciment, & le second celle de ses fragmens.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 363 fcorls des volcans, & fur-tout les basaltes qu'il croit être des masses de trapp amollies par les vapeurs humides des volcans, & desséchées lentement après la cessation de ces vapeurs.

# §..III. Classification chimique des terres & des pierres, par M. Kirwan.

M. Kirwan, célèbre chimiste de Londres, a publié en 1784, un Ouvrage de minéralogie, dans lequel il classe tous les minéraux, d'après leurs propriétés ou leurs combinaisons chimiques. Il range les terres & les pierres dans la première partie; après avoir donné pour caractères de ces substances, l'insipidité, la séchereste, la fragilité, l'incombustibilité, & l'indissolubilité dans moins de mille fois leur poids d'eau. Il distingue, comme Bergman, cinq genres de terres simples, la terre calcaire, la terre pesante ou baryte, la magnésie ou terre muriatique, la terre argileuse & la tetre siliceuse. C'est sous ces cinq genres qu'il range, d'après l'analyse chimique, toutes les terres & pierres connues.

#### GENRE CALCAIRE.

Il en admet douze espèces. Espèce I. Terre calcaire, sans combinaison avec aucun acide; chaux native des volcans. Falconer, fur les eaux de Bath, t. I, p. 156 & 157. Monnet, Minéralog, p. 515.

Espèce II, Terre calcaire combinée avec l'acide aérien. Les variétés rangées sous deux séries, sont le spath calcaire transparent, le spath opaque, les staladites, les tuss ou pores, les incrustations, les pétrifications, l'agarie minéral ou guhr, la craie, la pierre à chaux, & les marbres; Bayen, Journal de Phys. t. II, p. 496.

Espèce III. Terre calcaire combinée avec l'acide vitriolique, gyps, sélénite ou plâtre (1); il en admet deux séries, les transparens & les opaques.

Espèce IV. Terre calcaire combinée avec l'acide spathique, spath-fluors, petuntzé de Margraf; série I, spath-fluors transparens; série II, spath-fluors opaques.

Espèce V. Terre calcaire combinée avec l'acide tungstenique. Tungsten ou pierre pesante. Woulse, Trans. philos. an. 1779, p. 26; Schéele, Mém. de Suède, 1781.

<sup>(1)</sup> On voit que M. Kirwan range beaucoup de sels terreux parmi les pierres, quoique la solubilité de la plupart & de celui-ci en particulier, soit motité plus grande que celle de la plus dissoluble des pierres,

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 365

Espèce VI. Terre calcaire aérée, mèlée avec une quantité notable de magnésse. Var. I. Spath composé, décrit par M. Wousse, Trans. philos. an. 1779, p. 29. Var. II. Pierre de. Creutzwald, anal sée par M. Bayen (1), Journ. de Phys. t. XIII, p. 59.

Espèce VII. Terre calcaire aérée mêlée avec une quantité notable de glaise. Var. I. Marne calcaire. Var. II. Travestino, margodes, marne pierreuse. Ferber, Voyage d'Italie,

p. 117 , 119.

Espèce VIII. Terre calcaire aérée mêlée avec une quantité notable de terre pesante; marne barytique du Derbyshire.

Espèce IX. Terre calcaire aérée, mêlée avec une portion notable de terre filiceuse. Var. I. Spath étoilé. Var. II. Grès calcaire, moîlon, pierre de liais. Monnet, Minéralogie, p. 116.

Espèce X. Terre calcaire aérée, mêlée avec une petite quantité de pétrole. Pierre puante, lapis fuillus.

<sup>(1)</sup> Il feroit superflu d'indiquer ici les proportions des différens principes de ces pièrres, parce que nous en parlerons dans l'hildiore chimique des fels. Nous ne ferons mention de ces proportions, que dans les espèces des deux derniers genres de M. Kirwan, que nous regardons comme de véritables terres.

Espèce XI. Terre calcaire aérée, mêlée avec une quantité notable de pyrites; pierre de Saint-Ambroix, analysée par M. le baron de Servières. Journ. de Phys. t. XXI, p. 394. Espèce XII. Terre calcaire mêlée avec une portion notable de ser. Var. I. Terre calcaire aérée avec du ser. Rinman, Mém. de Stock. 1754. Var. II. Tungstène avec du ser. Cronstedt, Mém. de Stock. 1751.

M. Kirwan ajoute à ces douze espèces du genre calcaire, fix autres espèces de pierres composées, dans lesquelles le genre calcaire prédomine; 1°. les espèces simples calcaires, mêlées ensemble, comme la félénite & la craie, le spath vitreux & la tungstène; 2º. les compofés des espèces calcaires & barytiques; telle est une pierre jaune du Derbyshire, formée de craie avec des noyaux de spath pesant; 3°. les composés d'espèces calcaires & magnésiennes; le .. marbre blanc mêlé de stéatite, le pietra telchina, le verde antico ; 4°. les composés des espèces calcaires & argileuses, de craie & schiste, tels que le vert campan des Pyrénées, le campan rouge, le marbre de Florence, la griotte, l'amandola, le cipolin de Rome (Voy. Bayen, Journ. de Phyf. t. XI, p. 499, 801; & t. XII, p. 5r, 56, 57); de craie & de mica, comme le marbre cipolin d'Autun, les macigno, pietra

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 367 bigia, columbina ou turchina des italiens; 7°. les composés calcaires & filiceux, marbres étincelans, marbre avec la lave; 6°. ensin, les composés de terre calcaire avec deux ou plusieurs genres, comme le porphyre, calcaire, & la pierre à chaux mélée de mica.

#### GENRE BARYTIQUE.

Il en reconnoît six espèces.

Espèce I. Terre pesante combinée avec l'acide aérien. Pierre trouvée par le docteur Withering à Moor-alston dans le Cumberland.

Espèce II. Baryte combinée avec l'acide vitrio-

lique, Spath pefant:

Espèce III. Baryte combinée avec l'acide spathique; celle-ci n'existe point dans la nature, elle est un produit de l'art.

Espèce IV. Baryte combinée avec l'acide tungflénique; il en est de celle-ci comme de la

précédente.

Espèce V. Baryte aérée, mêlée avec une quartité notable de filex & de fer. Bindheim.

Espèce VI. Spath pesant mêlé de silex, d'huile minérale & des sels terreux. Pierre hépatique, blanche, grise, jaune, brune ou noire.

GENRE MURIATIQUE OU MAGNÉSIEN.

M. Kirwan en compte huit espèces, en ran-

geant dans ce genre les terres ou pierres dans lefquelles la magnéfie prédomine, & celles qui préfentent les carachères du genre magnéfien, quoiqu'elles contiennent plus de filex que de magnéfie.

Espèce I. Magnésie combinée avec l'acide aérien, & mélée avec d'autres terres. Var. I. Mélée avec le filex; fpuna maris, terre à pipe de Turquie, terre à chalumeau du Canada. Var. II. Mélée avec la terre calcaire & le ser; terre olivâtre & bleuâtre, près de Thionville. Var. III. Mélée avec la glaise, le tale & le ser; terre jaune verdâtre de Silésse.

Espèce II. Magnésie combinée avec l'acide aérien, avec plus de quatre parties de silex & un peu moins d'argile. Var. I. Stéatite. Var. II. Pierre ollaire.

Espèce III. Magnése aérée, combinée avec du silex, de la terre calcaire, & une petite portion d'argile & de fer. Var. I. Asbeste fibreux. Var. II. Asbeste coriace, liège de montagne.

Espèce IV. Magnésse aérée, combinée avec du filex, de la terre calcaire aérée, de la baryte, de l'argile & du ser. Amiante.

Espèce V. Magnésse pure, combinée avec plus que son poids de silex, le tiers d'argile, près d'un B'HIST. NAT. ET DE CHIMIE., 369 d'un tiers d'eau, & un ou deux dixièmes de fer. Serpentine, pierre néphrétique, gabro des italiens.

Espèce VI. Magnésie pure, combinée avec deux sois son poids de silex, & moins que son poids d'argile. Talc de Venise, talc de Moscovie.

Espèce VII. Magnésie combinée avec l'acide fpathique. Elle n'a point été trouvée dans la nature.

Espèce VIII. Magnéfie combinée avec l'acide tungsténique. On ne la connoît point dans la nature.

M. Kirwan ajoute à ces huit espèces, cinq autres composées, dans lesquelles la magnésie prédomine. 1°. Les composés de plusieurs espèces magnéfiennes entr'elles; sléatite & talc, craie de Briançon; serpentine avec la stéatite ou l'asbesle. 2°. Les composés d'espèces magnésiennes & d'espèces calcaires ; serpentine rouge ou jaune, avec des taches de spath calcaire blanc, potzovera; la noire est le nero di prato, & la verte, le verde di suza des italiens. 3°. Les composés magnéfiens & barytiques mêlés enfemble; serpentines avec des taches ou veines de spath pesant. 4°. Les composés magnésiens & argileux mêlés, fléatites mêlées d'argile, de mica ou de schiste. 5°. Les composés d'espèces Tome I. A a

## 370 ÉLÉMENS

magnéfiennes & filiceuses, serpentine veinée de quartz, de seld-spath ou de schorl.

#### GENRE ARGILEUX.

M. Kirwan distingue quatorze espèces dans ce genre.

Espèce I. Argile saturée d'acide aérien; lait de lune, d'après l'analyse de M. Schreber.

Espèce II. Argile combinée avec l'acide aérien & mêlée de filex & d'eau; glaise, terre à pipe, à porcelaine, &c.

Espèce III. Argile saturée avec l'acide vitriolique; alun embrion, en écailles comme le mica. Baumé.

Espèce IV. Argile saturée avec l'acide marin; alun embryon marin.

Espèce V. Argile combinée avec environ une partie & demie de filex, presqu'une partie de magnésie, & une demi-partie de fer déphlogistiqué; mica.

Espèces VI, VII, VIII, IX. Argile combinée avec la terre filiceuse, la magnése, la terre calcaire, le ser, ou un bitume; ardoise, schiste bleu, schiste pyriteux, schiste bitumineux, schiste argileux.

Espèce X. Argile combinée avec un peu de silex, de magnésie, de terre calcaire, & presque D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 371 fon poids de chaux de ser; pierre de corne, Horn-Blende.

Espèce XI. Argile combinée avec quatre sois fon poids de silex, moitié de terre calcaire, & un peu plus de son poids de ser; crapaudine.

Espèce XII. Argile unie à deux, à huit sois fon poids de filex, moitié de chaux, une ou deux sois son poids d'eau; zéolite.

Espèce XIII. Argile unie à quatre sois son poids de silex, & un tiers de ser; pierre de poix, lave.

Espèce XIV. Argile mêlée avec une portion notable de chaux rouge de fer, & quelquefois de la sléatite; craie rouge.

M. Kirwan ajoute six espèces composées, dans lesquelles le genre argileux prédomine.

### GENKE SILICEUX.

Il admet vingt-fix espèces du genre siliceux. Espèce I. Terre siliceuse presque pure, quartz, cristal, sable.

Espèce II. Terre siliceuse avec \(\frac{1}{4}\) d'argile, & \(\frac{1}{47}\) de terre calcaire; silex, pierre \(\hat{a}\) full. \(\beta\).

Wiegleb, \(Ad\). nat. \(Curio\), \(t.\beta\) \(I.\pi\), \(I.\pi\), \(I.\pi\). \(Espèce\) III. Terre filiceuse avec \(\frac{1}{4}\) \(\frac{1}{4}\) d'argile, \(\frac{1}{4}\) \(\frac{1}{4}\) de terre calcaire, pétrofilex.

Aaij.

Espèce IV. Terre siliceuse avec ; d'argile, ; ou ; de chaux de ser. Jaspe.

Espèce V. Terre siliceuse sine mêlée en diverfes proportions avec d'autres terres & du ser; agate, opale, calcédoine, onyx, cornaline, sardoine. Pierres précieuses du second ordre.

orare.

Espèce VI. Terre siliceuse avec partie égale & jusqu'à trois sois son poids d'argile, un sixème jusqu'à partie égale de terre calcaire, & insqu'à partie égale de ser; rubis, topaze, hyacinthe, émeraude, saphir. Pierres précieuses du premier ordre.

Espèce VII. Améthisle. Sa composition n'est

pas connue.

Espèce VIII. Terre filiceuse avec † 31 de terre calcaire, moins de magnésie, très-peu de ser, de cuivre & d'acide spathique; chrysoprase.

Espèce IX. Terre filiceuse avec du spath-fluor bleu & un peu de gyps; lapis lazuli. M. Margraf y a trouvé de la craie, du gyps, du silex & du ser. M. Rinman y a découvert l'acide spathique.

Espèce X. Jade. M. Kirwan soupçonne qu'il est formé de silex, de magnésie & de fer.

Espèce XI. Terre siliceuse avec de l'argile, de la terre pesante & de la magnésie; seld-spath, petuntzé, pierre de Labrador; 100 parties D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 37% de feld-spath blanc en contiennent 67 de filex, 14 d'argile, 11 de terre pesante, &

8 de magnéfie.

Espèce XII. Zéolite filiceuse. On la trouve à Moessiberg; elle disfère de la véritable zéolite, en ce qu'elle fait seu avec l'acier, ce qui annonce la présence du silex.

Espèce XIII. Terre filicense avec plus du tiers de son poids d'argile, & ; de craie sans ser; grenat blanc du Vésuve; 100 parties en contiennent, suivant Bergman, 55 de silex, 39

d'argile & 6 de craie.

Espèce XIV. Terre siliceuse avec l'argile, la craie & un dixième de ser; grenat. Bergman dit que 100 parties de cette pierre son sor formées de 43 parties de silex, 30 d'argile, 11 de terre calcaire, & 10 de fer.

Espèce XV. Terre siliceuse avec beaucoup d'argile, † à-peu-près de craie, un peu de ser

& de magnéfie; schorl.

Espèce XVI. Schorl en barre, flangen-shoerl des allemands, trouvé par M. Fichtel, dans les montagnes Carpathiènes. Il existe dans la pierre calcaire, il est prismatique & fait une dégère effervescence avec les acides. M. Bindheim a retiré de 100 parties de ce schorl, 61 de silex, 21 de craie, 6 d'argile, 5 de magnésie, 1 de fer & 3 d'eau.

Espèce XVII. Tourmaline. Voici . d'après Bergman, la proportion des principes des tourmalines du Tyrol, de Ceylan & du Brésil.

argile, filex. c. calc. fer.

Il ya fur Tourmalines du Tyrol. 42 40 12 6
cent parties de Ceylau. 39 37 15 9
du Bréfil. 50 34 11 5

Espèce XVIII. Basalte, trapp; 100 parties contiennent, suivant Bergman, 52 de terre siliceuse, 15 d'argile, 8 de terre calcaire, 2 de magnésse & 15 de fer.

Espece XIX. Rowly Ragg; Pierre grise, grenue, qui devient aturable & se sond au seu, qui se couvre d'une croûte ochreuse à l'air; 100 parties, suivant Withering, contiennent 47,5 de terre filiceuse, 32,5 d'argile, 20 de ser.

Espèce XX. Silex, argile, ser & terre calcaire fondus ensemble par le seu des volcans.

1°. Laves cellulaires improprement appelées pierres-ponees; elles n'ontéprouvé que le moindre degré de fusion. Bergman y a trouvé 1½ ries à 1½ de filex, 1½ à 1½ de fer, - 1½ ou ½ ries de terre calcaire pure, & le reste d'argile.

2°. Laves compades, elles ont subi le second degré de suson, & n'ont que quelques cavités; elles rendent du son, quand on les frappe. D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 375

3°. Laves vitreuses, ou fondues complettement en verre noir, vert, bleu, &c. M. de Saussure a imité les laves, en fondant plus on moins les roches de corne, la marne & les schistes. (Voyage dans les Alpes, p. 127.) Espèce X XI. Terre filiceuse une à environ un dixième de magnésie & très - peu de terre

Espèce XXII. Terre filiceuse unie avec moins que son poids de magnésie & de ser; spath magnésien martial, pisolite trouvée à Sainte-Marie, par M. Maret.

calcaire. Pierre-ponce.

Espèce XXIII. Terre filiceuse mêlée avec le tiers de fon poids de terre calcaire aérée; pierre de Turquie; elle durcit avec l'huile.

Espèce XXIV. Terre siliceuse mêlée avec un peu de terre calcaire & de fer; pietre à aiguiser.

Espèce XXV. Quartz consolidé avec moins que fon poids de terre calcaire ou d'argile, & un peu de fer; grès qui se réduit en sable par le choc. Var. I. Grès avec un ciment calcaire, de Fontainebleau; il fait effervescence avec les acides. Var. II. avec un ciment argileux; il ne sait pas effervescence; on s'en sert pour bâtir, pour aiguser, pour filtrer l'eau, &c.

Espèce XXVI. Terre siliceuse consolidée par A a iv la chaux de fer demi-phlogiftiquée; pierre étincelante, brune ou noire, qui devient rouge & s'exfolie à l'air; le fer à demi-déphlogiftiqué, agglutine les terres; celui qui est très-calciné, n'a pas le même pouvoir agglutinatif. Ce fait a été démontré par MM. Edouard King & Kadd.

M. Kirwan joint à ces 26 espèces du genre filiceux, 6 autres espèces dans lesquelles cette terre prédomine; les variétés qu'il rapporte fous ces 6 espèces, sont des composés que l'on trouve fréquemment dans les montagnes d'anciennes formations; c'est sur-tout d'après les observations saites par M. de Saussure dans les Alpes, que le chimiste anglois établit l'ordre de ce supplément au genre filiceux. On trouvé parmi ces variétés, les différens granits, poudings, granitelles, granitins, le porphyte, le gneis, la variolite, &c.



# CHAPITRE IV.

De l'analyse chimique des Terres & des Pierres.

Quoiqu'on se soit beaucoup plus occupé depuis quelques années de l'examen chimique des terres & des pierres, qu'on ne l'avoit jamais fait, il faut convenir qu'on est bien loin d'avoir encore sur cet objet des connoissances affez multipliées & affez exades, pour donner une division méthodique de ces subslances. Telle est la raison pour laquelle les méthodes chimiques proposées jusqu'à présent, sont si différentes les unes des autres, & telle et aus celle qui nous a engâgés à faire connoître en même-tems celles de trois chimistes célèbres qui se sont succèdés en assez peu de tems.

Ce qu'on a gagné aux travaux entrepris de toutes parts sur les terres & sur les pierres, c'est de trouver les moyens propres à en reconnoître la mature & les principes. La méthode analytique de ces subslances est assez compliquée, & je ne me propose d'en donner que les généralités dans ce chapitre; en esset, excepté

l'action du feu, de l'air & de l'eau, qui peut être facilement appréciée par ceux qui commencent l'étude de la chimie, & qui n'ont encore lu que la première partie de cet Ouvrage, dans laquelle les propriétés de ces corps ont été exposées, les matières salines que l'on emploie avec tant d'avantages pour séparer & reconnoître les différens principes constituans des terres & des pierres, leur étant abfolument inconnues jusqu'ici ; ce seroit risquer de n'être point entendu. & s'écarter en même tems de l'ordre si nécessaire dans l'étude des sciences phyliques, que de parler ici de l'usage de ces dissolvans pour l'analyse des pierres. Je renverrai donc les détails relatifs à la décomposition chimique exacte des substances terreuses par les acides & par les alkalis, à une autre partie de cet Ouvrage (1), & je n'en expoferai ici que les principes généraux.

Lorsqu'on veut connoître la nature chimique d'une tetre ou d'une pierre, on doit commencer par en examiner avec soin les propriétés physiques, la forme, la dureté, la pesanteur, la couleur, &c. On en sépare ensuite les corps étrangers qui y sont presque toujours mêlangés

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité de l'analyse des eaux, à la fin de cet Ouvrage,

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE.

en plus ou moins grande quantité. & on fait en forte de l'avoir pure & fans mélange par le triage, le lavage, &c. Une pierre doit être réduite en poudre, & pour ainsi dire à l'état de terre, pour être convenablement essayée. L'action du feu est une des premières tentatives que l'on fait ordinairement sur ces substances. On les expose, à la dose de quelques onces, dans des creusets d'argile bien cuite, ou de porcelaine, au feu d'un fourneau qui tire bien, tel que celui de Macquer, & mieux encore à celui des fours de poterie, de porcelaine, ou de verrerie. Il faut observer à l'égard des creusets que l'on emploie pour cette opération, que la terre argileuse qui en fait la base, entre souvent pour beaucoup dans l'altération que la substance pierreuse éprouve de la part de la chaleur; mais il n'y a point de moyen d'éviter cet inconvénient, qui d'ailleurs devient presque nul, lorsqu'on compare ensemble les changemens produits dans beaucoup de pierres. On a imaginé depuis quelques années de se servir du chalumeau à fouder, pour traiter les matières minérales au feu , & l'on doit réunir ce fecond moyen au premier, dans l'examen chimique d'une terre ou d'une pierre. On les expose au feu, soit seules, soit mêlées entr'elles ou ayec quelques substances salines, que l'on

connoîtra par la fuite (1); enfin, on peut auffi les traiter avec la machine propre à verser l'air vital fur les charbons, dont j'ai donné la defcription dans mes Mémoires de Chimie, & qui excite affez fortement l'action du feu, pour pouvoir être comparée au foyer des lentilles de verre, telle que celle de l'académie. Ces expériences présentent, ou une fusion plus ou moins avancée, ou un changement de couleur, de confistance, de'forme, &c. que l'on décrit avec le plus grand soin. Il faut encore répèter cet essai dans des cornues de terre auxquelles on adapte un récipient & même un appareil pneumato-chimique ( 2 ), afin de recueillir l'eau & les fluides aériformes, s'il s'en dégage. Ces produits ne sont à la vérité sournis que par les matières salino-terreules regardées comme des pierres par les naturalilles : mais comme cellesci font fouvent mêlées avec de véritables terres, il est nécessaire de faire mention ici de ce moyen général de les examiner. L'action du feu

<sup>(1)</sup> Voyez le Mém. sur le chalumeau, par Bergman, & les notes de M. Mongèz, Manuel du Minéralogiste, ou Sciagraphie; Cuchet, 1784.

<sup>(2)</sup> Voyez la description de ces appareils, à l'article Gaz du Dictionnaire de Chimie, dans l'Ouvrage sur les différens airs, de M. Sigaud de la Fond, &c. &c.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 38x indique si: la pierre est silicée, alumineuse ou mêlangée; mais comme la plupart sont descerte demière espèce, & peuvent contenir plusieurs & même cinq à six substances dissérentes les unes des autres, & dans des proportions variées, il faut avoir recours à d'autres procédés pour en déterminer la composition. Ces procédés consistent à les traiter par plusieurs dissolvans acides & alkalins dont l'application successive en lève & sépare les uns des autres chacun de leurs principes constituans.

L'action de l'air & de l'eau en vapeurs sur les substances terreuses & pierreuses, peut jetter aussi quelque jour sur nature & leurs principes. Les unes n'eprouvent aucune altération par ces agens; d'autres se divisent, changent peu à peu de sorme, de couleur, de constitances ces phénomènes ont lieu sur-tout dans les pierres très-composées, & qui contiement beaucoup de ser; ensin, leur lixiviation par l'eau froide & chaude, y démontre la présence des matières salines, quoiqu'assez peu solubles, qui y sont très-souvent contenues.

C'est par ces disserens moyens, que les chimiltes modernes sopt parvenus à déterminer la nature & la preportion des principes d'un assez grand nombre de terres & de pierres. Je n'ai fait qu'en indiquer ici l'administration 382

la plus générale, & l'on trouvera dans l'hiftoire des matières falines, tous les détails relatifs à cet objet, qu'il est beaucoup plus difficile de remplir convenablement, qu'on ne doit & qu'on ne peut l'exposer ici.



#### SECONDE SECTION.

SUBSTANCES SALINES.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des substances salines en général, de leurs caractères, de leur nature & de leur classification.

Les matières falines dont le nombre est trèsconfidérable, ont des caractères particuliers qui les diffinguent de celles que nous avons examinées jusqu'à préfent. Les chimistes n'ont encore établi les caractères salins, que d'après quelques propriétés qui laissent de l'incertitude fur la vraie nature de ces matières. Les propriétes qu'ils ont indiquées ont beaucoup trop étendu la classe des sels, parce qu'elles conviennent à un grand nombre de corps. La faveur & la dissolubilité dans l'eau, qu'on a toujours données comme les caractères des subftances falines, se rencontrent dans beaucoup de corps non falins, comme dans tous les mucilages doux & dans les matières animales; d'un autre côté, ces deux propriétés sont très-soibles dans plusieurs substances salines. Les naturalisses n'ont pas donné une définition plus exacte des sels; la forme cristalline & la transparence que plusieurs d'entreux leur ont affignées, appartiennent à beaucoup d'autres maitères, & surtout aux terres, & d'ailleurs manquent absolument dans quelques sels. C'est donc avec beaucoup de vérité, que Macquer dit qu'on ne connoît pas les vraies limites qui séparent les matières salines d'avec celles qui ne le sont point.

Cependant, comme il est nécessaire de prendre un parti sur cet objet, & de fixer ses idées fur les propriétés de ces matières, nous croyons devoir les examiner en général, avant de passer à l'histoire particulière de chaque sel,

Nous reconnoissons pour substances falines, toutes celles qui ont pluseurs des quarre-proprietés suivantes; 1° une grande tendance à la combinaison ou une affinité de composition trèsforge; 2° une saveur plus ou moins vive; 3° une dissolubilité plus ou moins marquée; 4° une incombussibilité passaire. Avant d'examiner chacune de ces propriétés, il saut observer que plus un corps en réunira, & plus il sera falin, & que la qualité faline sera toujours d'autant plus évidente & marquée, que ces propriétés fetont

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 385 feront plus énergiques. Il ne faudroit cependant pas conclure de ce que ces propriétés paroiffent presque nulles dans certaines matières, que ces matières ne sont point salines. On risqueroit souvent de se tromper en admettant ce principe, car il peut se faire que deux sels qui n'ont les propriétés salines que très-soiblement, les aient encore plus foibles après leur combinaison. Dans ce cas, il saut avoir recours à l'analyse chimique, qui en séparant ces deux corps, metura leurs qualités salines plus à découvert.

## I. De la tendance à la combinaison, considérée comme carattère des substances salines.

La plupart des sels ont une tendance pour se combiner à beaucoup de substances différentes. C'est même parmi ces substances que l'on trouve les corps les plus aélis, capables de s'unir à un grand nombre d'autres corps, & de sormer le plus de combinaisons. C'est aussi de ces matières que les chimistes de tous les tems ont sait le plus d'usage; ce sont quelques unes d'entrèlles qu'ils ont décorées du nom de dissolvant de menstrues; mais cette tendance à la combinaison, n'est pas à beaucoup près la même chose dans tous les sels. Les uns en jouistent clans un degré si énergique, qu'ils rongent & Tome L

détruisent ou dissolvent tout ce qu'ils touchent, & que les pierres vitrifiables & quartzeuses ellesmêmes n'échappent point à leur action; tels sont plusteurs des sels purs appelés acides & alkalis. D'autres, fans avoir une force de combinaifon aussi vive, ne laissent pas de s'unir à plufieurs corps; enfin il en est chez lesquels cette force n'est que très-peu de chose, & qui semblent n'en avoir presque pas davantage que les matières terreuses; mais ce peu de tendance à la combinaison, ne dépend le plus souvent dans ces derniers, que de ce qu'elle est déjà en grande partie fatisfaite, comme on peut l'obferver dans beaucoup de fels neutres. On ne fera donc point étonné, d'après cette propriété des fels, de ne les rencontrer presque jamais purs & isolés dans l'intérieur de la terre.

# 5. II. De la saveur confidérée comme caractère des substances salines.

La faveur a été jufqu'aujourd'hui regardée comme tellement propre aux fubflances falines, que plufieurs philosophes ont cru que ces subflances étoient les seules sapides, & le principe de toutes les faveurs. Quoique cette opinion ne soit pas entièrement démontrée, puisque beaucoup de corps qui ne sont aullement

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 387

falins comme les métaux, ont une faveur marquée; quoique l'on puisse lui opposer quelques matières falines qui n'ont presqu'aucune sayeur. on ne peut cependant disconvenir que c'est dans plusieurs de ces substances que l'on trouve les corps les plus sapides; aussi a-t-on donné cette propriété comme un des grands caractères des matières salines. La saveur de ces matières varie, comme leurs autres propriétés, dans les différentes espèces de sels. Pour bien entendre d'où elle dépend, & fur-tout quelle est la cause de la diversité de son énergie, il est essentiel d'établir ce que c'est que cette qualité & en quoi elle consiste. On entend communément par sayeur, une impression faite sur l'organe du goût par le corps sapide, d'après laquelle on juge de la qualité utile ou nuisible de ce corps, & l'on se détermine à le garder ou à le rejetter. C'est donc une action particulière du corps sapide sur les nerfs de la langue & du palais des animaux, qui les avertit que tel être peut leur être avantageux, ou que le contact de tel autre leur sera nuisible. Mais cette propriété des corps ne peut-elle être sensible que sur les nerfs de la langue, & l'action dans laquelle confifte la faveur, ne peut-elle pas fe passer également sur tous les organes des animaux, dont le tiffu est formé en partie par des nerfs? Ceux qui connoissent les phénomènes de l'économie animale, ne peuvent nier que l'action qui constitue la faveur, doit avoir son effet sur tous les autres ners, & qu'elle doit être toujours proportionnée à la sensibilité des sujets & des organes fur lesquels elle se porte. D'après cette manière de concevoir la saveur, on est naturellement conduit à croire, 1°, que son impression fera presque nulle sur les parties du corps qui contiennent peu de nerfs, ou dont les nerfs font peu sensibles, parce qu'ils ne sont point à découvert, comme sur la peau dont le tissu réticulaire & l'épiderme couvrent, enveloppent les nerfs, & en émoussent la sensibilité; il faudra donc que la saveur d'un sel soit très-sorte pour que son action puisse être sensible sur la peau: 2°. que cette impression se fera avec plus d'énergie sur les organes, dont les nerss seront plus gros, plus nombreux, d'une forme propre à recevoir un contact étendu & un mouvement violent de la part des sels, & dont l'épiderme sera très-mince & laissera les ners presque à nud. La surface supérieure de la langue, la voûte du palais, & en général tout l'intérieur de la bouche, sont susceptibles de percevoir la saveur d'un très-grand nombre de corps qui ne font aucune impression sur l'organe beaucoup moins sensible de la peau; 3°. que des corps qui n'ont D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 389
point de faveur & point d'action fur la peau,
pourront cependant en avoir une pour des organes plus délicats & dont les nerfs feront plus
fentibles, comme le font l'estomac & les intestins.

Ces confidérations une fois admifes, nous distinguerons trois classes de saveurs & de corps fapides auxquelles on pourra rapporter celles de toutes les matières falines que nous examinerons. La première classe comprend les sels dont la faveur est la plus forte & dont l'action fe porte vivement fur la peau. L'impression que cette action y excite est si forte, qu'elle fait éprouver une douleur très-vive, & que si elle continue à agir pendant quelque tems, elle détruit & désorganise entièrement le tissu de la peau. Cette saveur est la causticité, & les seis qui en jouissent se nomment des caustiques. La feconde classe comprend ceux dont la saveur est moyenne, & ne se manifeste que sur les nerss du goût. On a coutume de distinguer ces saveurs moyennes par différens noms qui caractérisent chacune d'elles, comme l'amertume, l'astriction, l'acidité, l'âcreté, la faveur urineuse, &c. Dans la troisième classe, nous rangeons les substances falines dont la faveur n'est sensible que dans l'estomac & les intestins; nous trouverons peu de fels de cette nature.

Il est important de faire quelques remarques

fur le rapport de ces différentes classes de faveurs; il faut observer d'abord qu'il y a beaucoup de degrés & de nuances dans chacune d'elles, relativement à leur plus ou leur moins d'énergie; ainsi il y a des caustiques beaucoup plus forts les uns que les autres ; il y en a qui rongent & détruisent sur-le-champ les parties organiques, tandis que d'autres demandent beaucoup de tems pour les déforganiser. Il en est de même des fels amers, astringens ou urineux, & de ceux dont la fayeur n'agit que fur les nerfs de l'estomac. En second lieu, en réfléchissant sur les nuances de ces diverses saveurs, on est naturellement porté à croire qu'elles ne sont que différens degrés les unes des autres, & que depuis le sel le plus caustique, jusqu'à celui qui n'agit que sur la membrane molle & sensible de l'estomac, c'est toujours la même propriété très-énergique & extrême dans l'un, & très-affoiblie & à peine perceptible dans l'autre. Cette réflexion semble indiquer que toutes ces faveurs dépendent abfolument de la même cause & partent du même principe.

Pour rechercher quelle est la cause de la saveur, nous ne pouvons mieux faire que de considérer celle qui est la plus forte de toutes, afin de pouvoir en faisir les phénomènes, & en concevoir l'action. C'est donc de la caussité

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 39E

que nous devons nous occuper. Cette propriété a de tout temps été l'objet des conjectures des chimistes. Lemery observant d'une part que les corps très-chauds étoient très-caustiques, & que d'une autre les sels qui ont cette propriété ont la plupart été chauffés fortement pour l'acquérir, attribua la causticité aux particules de seunichées dans les corps. M. Baumé a adopté entièrement cette opinion. Meyer, apothicaire d'Ofnabruck, a fait des recherches suivies sur les fels caustiques, & a imaginé un système brillant, auguel plusieurs chimistes ont été fort attachés, mais qui a perdu aujourd'hui toute la confiance qu'il s'étoit d'abord acquise. Ce savant attribuoit la causlicité à un principe qu'il regardoit comme composé du feu & d'un acide particulier ; il le nommoit causticum ou acidum pingue, d'après les anciens chimistes. Il en suivit la marche & les combinaisons, comme Stahl l'a fait pour le phlogistique; mais ce système a le même défaut que celui de Stahl, c'est que Meyer n'a pas mieux démontré la présence de fon causticum, que Stahl n'a prouvé celle du phlogistique. Le docteur Black, en faisant des recherches sur les mêmes matières que Meyer, a porté le plus grand coup à sa doctrine, en démontrant à la rigueur, que la causlicité de la chaux & des alkalis , loin d'être due à l'addition d'un principe acide gras, comme le penfoir Meyer, provient au contraire de la fouftraction d'un fel dont il fera question plus bas fous le nom d'acide carbonique.

Macquer est sans contredit le chimiste qui s'est occupé avec le plus de succès de la cause de la causticité; la dostrine qu'il a exposée sur cet objet dans son Dictionnaire de Chimie, est si claire & appuyée de faits si concluans, qu'il est impossible de ne point embrasser son opinion. Après avoir remarqué que les corps caustiques détruisent & corrodent nos organes. en se combinant avec les principes qui les conftituent, il observe qu'à mesure que cette combinaison a lieu, le caustique perd peu à peu sa force. & que celle-ci devient absolument nulle. lorsque le corps très-sapide a' dissous toute la matière animale qu'il pouvoit dissoudre : c'est ainsi que la pierre à cautère ou l'alkali fixe pur, lapis causlicus, ronge & corrode la peau sur laquelle on l'applique, & perd fa force corrofive & dissolvante, lorsqu'il a cessé d'agir sur cet organe. C'est bien réellement par une force chimique que ce sel agit, puisqu'il exerce son action sur la peau insensible des cadavres, comme M. Poulletier l'a démontré par des expériences exactes, & en général fur toutes les substances animales qu'il dissout. C'est donc de la tendance

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. à la combinaison que dépend la caussicité, & l'énergie de cette force agissant sur nos organes, n'est que le résultat de la combinaison du caustique avec la matière constituante de ces mêmes organes; de même un corps caustique perd fa vertu en fe combinant dans nos laboratoires avec une fubstance quelconque à laquelle il tend fortement à s'unir, & en un mot, la causticité est tonjours en raison de la tendance à là combinaison; d'après cela, le sel le moins fapide ne doit cette propriété qu'à ce qu'il est déjà saturé d'une matière quelconque, & en le séparant de cette sorte d'alliage, on lui donne une faveur plus ou moins forte, fuivant que cette séparation est plus ou moins exacte. Tous les phénomènes qui constituent l'histoire des matières falines, viennent à l'appui de cette

## III. De la dissolubilité considérée comme caradère des mațieres salines.

affertion, comme on le verra plus bas.

La diffolubilité dans l'eau a été donnée par tous les chimifles , comme un des grands caractères des matières falines ; cependant il eneft de cette propriété comme de la faveur & de la tendauce à la combination ; elle préfente les mêmes variétés que celles -ci. Elle eft si considérable & si forte dans quelques sels, qu'on ne peut leur enlever les dernières portions d'eau qu'ils contiennent, que par des procédés trèslongs & très-recherchés. D'autres ne jouissent de la dissolubilité, que dans des degrés movens & que l'on peut calculer avec beaucoup d'exactitude, comme on l'a fait pour la plupart des fels neutres. Enfin il est quelques matières salines, dans lesquelles on ne trouve qu'une solubilité si foible & si peu marquée, qu'elles semblent s'éloigner absolument des premières, & qu'elles paroissent appartenir à la classe des substances terreules ou pierreules. Austi tous les sels qui sont dans ce cas, ont-ils été regardés comme des terres ou comme des pierres par la plupart des naturalistes. Les limites entre ces deux classes de corps minéraux, sont fort difficiles à bien déterminer : & les chimistes n'ont point encore pris de parti fixe à cet égard. M. Kirwan paroît adopter dans sa minéralogie l'opinion de Bergman, qui pense qu'on doit regarder comme terres toutes les fubstances qui exigent plus de mille parties d'eau pour être tenues en disfolution, & qu'il faut ranger parmi les matières falines, toutes celles qui peuvent être dissoutes dans une quantité d'eau moindre jusqu'à mille parties. Si cette proposition est reçue par tous les chimistes, comme je crois

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 395 qu'elle mérite de l'être, on évitera ces diverfités d'opinions & de langage qui les ont partagés jufqu'ici, & qui ne font propres qu'à rendre la fcience plus difficile & plus obfeure pour ceux qui en commencent l'étude.

Le rapport que j'ai indiqué entre la faveur & la diffolubilité des fels, est abfolument le même que celui qui existe entre la première de ces propriétés, & la tendance à la combination; & l'on concevra aisement la cause de ces rapports, en observant que la diffolubilité dans l'eau est une véritable union chimique du sel avec ce stude; elle doit donc suivre absolument les mêmes loix que la tendance à la combination & la saveur; & en effet, plus un sel a de saveur & de qualité dissolvante, & plus il se dissour dans l'eau. Cette loi est invariable pour toutes les matières falines, & elle tient à leur nature même ou à leur effence.

## IV. De l'incombuftibilité considérée comme caradère des substances salines.

Il est plus difficile de faisir ce quatrième caradère des matières salines, que les trois premiers. Aucun chimiste n'a encore considéré ces substances sous ce point de vue; plusieurs même ont cru que quelques sels, entrautres le

nitre, jouissoient d'une véritable combussibilité. Pour bien concevoir qu'on s'est trompé sur ce point, & que toutes les matières falines minérales sont parsaitement incombussibles, il saudroit être beaucoup plus avancé dans l'histoire des propriétés de ces substances. Cependant, comme nous croyons que ce caractère est un des plus marqués & des plus effentiels à connoître dans les sels, il est bon de présenter ici un court extrait de la doctrine que nous proposons sur cet objet, & qui sera très-éclaircie & mise absolument hors de doute, dans les détails que nous donnerons sur les substances salines en particulier.

Il est démontré par les belles expériences de M. Lavoisier, que pluseurs matières combustibles forment par leur combustion, des acides d'une nature particulière, suivant chacune d'elles. La combustion n'est autre chose, comme nous l'avons expliqué plus haut, qu'une combinaison de la base de l'air vital ou oxigène, avec les corps combustibles. Tout corps qui a brûlé complétement, c'est-à-dire, qui s'est combinéavec l'oxigène en quantité suffisante pour en être saturé, rentre dans la classe des corps incombustibles, ou, ce qui est la même chose, sa tendance à se combiner avec l'oxigène est satisfaite, & il n'est plus susceptible de s'y unit

de nouveau & d'en absorber davantage, Ces principes étant une fois démontrés, si, d'une part, on trouve que plusieurs sels sont les résdus de différentes matières combustibles brûlées; & si, d'une autre part, une classe entière de ces sels paroît contenir l'oxigène . & pré-· fente les caractères des substances qui ont éprouvé la combustion, on conçoit comment ils ne pourront plus être combustibles. Ces affertions sont fondées sur un grand nombre de faits, comme on le verra plus bas; elles prouvent que les fels sont des êtres composés, & la plupart formés par l'union de certains corps combuffibles avec l'oxigène. Il est très-facile d'entendre, d'après cela, comment ce caractère d'incombustibilité pourroit être regardé comme le plus certain & le plus constant des matières salines. Quant à la démonstration de ces importantes vérités, nous espérons qu'elle sera complète pour la classe des sels acides, par les détails qui constitueront l'histoire particulière de ces fubstances.

Il existe cependant une classe de sels qui paroissent évidemment composés, & qui ne contiennent point d'oxigène; tels sont les alkalis en général: mais ou ils sont des composés de matières incombustibles par elles-mêmes, ou s'ils contiennent quelque matière combustible, comme on le verra dans l'ammoniaque ou alkali volatil, elle y est unie à une substance évidemment incombustible, & qui empêche absolument cette propriété d'être sensible dans la première matière.

# 5. V. De la nature & de la composition des matières salines en général.

Stahl qui s'est beaucoup occupé de la nature des sels, avoit pensé qu'ils étoient en général formés d'eau & de terre. Il avoit rassemblé tout ce que les faits chimiques pouvoient fournir pour éclairer cette grande théorie; mais depuis qu'à cette brillante époque de la chimie, il en a succédé une plus brillante encore par la multiplicité des expériences, & par la grandeur des découvertes sur l'influence de l'air dans tous les phénomènes de la chimie , la théorie des matières falines de Stahl que l'on trouve si clairement exposée dans les ouvrages de Macquer, ne suffit plus pour bien concevoir la nature & la composition des sels. On ne se contente plus de ces analogies éloignées qui rafsembloient les faits les plus disparates, & qui ne laissoient appercevoir que des lueurs trompeuses; enfin, l'on aime mieux convenir qu'on ignore, que d'avancer des théories haD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 399. Sardées, tôt ou tard démenties par l'expérience.

Ouoique la nature chimique des matières falines ne soit pas encore entièrement connue. & que les faits s'opposent à ce qu'on admette un seul principe salin pour la base & l'origine de tous les autres sels, comme plusieurs savans du premier ordre l'avoient pensé; on a cependant un peu plus de lumières qu'autrefois fur les principes qui entrent dans la composition de ces substances si multipliées & si singulières. On fait qu'elles contiennent pour la plupart une très-grande quantité d'oxigène, & que ce fluide y est fixé à une matière combustible d'une nature diverse, suivant les différens sels. Cette composition est très-bien démontrée pour plufieurs acides, & une forte analogie indique qu'il en est de même pour la plupart de cette classe de sels. L'eau, sans être un des principes immédiats des fels, s'y trouve fouvent unie. & y adhère par une attraction très-forte. Quant à la matière du feu confidérée comme phlogistique, que de très-grands chimistes ont admife dans les fels, il y a trop d'incertitude aujourd'hui fur la nature & fur l'existence de cette matière, pour qu'on puisse adopter encore une opinion à cet égard. Il n'en est pas de même du calorique, qui paroît former un des principes des sels, ou plutôt exister dans

la plupart en plus grande quantité que dans d'autres; telle est la cause générale de la fluidité, de la sussibilité, & de la volatilité d'un grand nombre de matières salines.

Aucune expérience positive ne démontre la présence d'une terre dans la plupart des sels; on fait seulement que tous ceux que la nature présente sont mêlés à une quantité plus ou moins grande de diverses substances terreuses; mais celles-ci ne leur appartiennent point, elles n'entrent point, à proprement parler, dans leur composition, & elles n'y sont pour ainsi dire qu'accessoires. On ne connoît donc aujourd'hui comme principes des matières falines en général, que plusieurs corps combustibles, l'oxigène, quelques matières incombustibles, & le calorique. On sait que la plupart des acides sont des résidus de corps brûlés, & qu'ils peuvent contenir des proportions différentes de corps combustibles & d'oxigène; de sorte qu'ils sont dans des états fort différens, suivant la quantité de ces matières constituantes. Tout ce qu'on a dit de plus fur la composition des sels en général dans les traités de chimie, ne renferme que des hypothèles plus ou moins ingénieuses, mais aussi plus ou moins éloignées de la vérité.

§. VI. De la distribution ou de la division méthodique des matières salines minérales.

Les sels qui appartiennent au règne minéral; sont en très grand nombre. Plusieurs sont des produits de la nature, qui les forme par l'action du seu, de l'air, & par la destruction des matières organiques. La plus grande partie de ceux dont on se serve leur somaine à l'art, ou au moins n'ont point encore été trouvés parmi les produits de la nature. Pour traiter méthodiquement l'histoire de ces substances, nous croyons devoir les diviser en ordres, en genres & en sortes, comme nous l'avons fait pour les terres & les pierres. Nous comprenons toutes les matières falines minérales dans deux ordres.

Le premier contient les substances salines, nommées fimples, & que nous connoîtrons sous le nom de sels primitifs, parce qu'ils servent à la formation des suivans.

Le fecond ordre renferme les fels fecondaires, compofés ou neutres; ils font formés par la combination des premiers, les uns avec les autres, & ils font en conféquence beaucoup moins simples qu'eux.

Chacun de ces ordres sera divisé en plusieurs genres, & ceux-ci en sortes

Tome I.

Nous connoiffons aujourd'hui dans le règne minéral, neuf genres & quatre-ving-fix fortes de fels fimples ou compofés, différens les uns des autres, & que nous allons examiner fucceffivement (1).

# CHAPITRE II.

Des trois substances salino-terreuses (2).

# ORDRE I. Sols simples ou primitifs.

Novs donnons le nom de sels simples ou primitis à œux que l'on appeloit autresois, & que quelques chimistes appellent encore sels simples. Comme il est démontré, par des expériences exactes, que la plupart d'entr'eux sont manisestement composés, nous observerons que le titre de sels simples ne leur convient qu'en

<sup>(1)</sup> Il y a trois substances falino-terreuses, 3 alkalis, 10 acides minéraux; ceux-ci unis à l'alumine, aux trois bases salino-terreuses & aux trois alkalis, constituent 70 sels neutres ou composes.

<sup>(</sup>a) Ce titre du chapitre est la dénomination générale du premier genre du premier ordre des matières salines simples ou primitives.

les comparant à ceux du fecond ordre. Le nom de fels primitifs paroit les défigner avec plus d'exaditude, parce qu'ils conflituent par leurs combinaifons, les fels neutres ou compofés, que nous appelons fecondaires. Nous divifons cet ordre en trois genres, qui font les fubflances falino-terreufes, les alkalis & les acides; l'examen des premières nous occupera dans ce chapitre, & nous placerons dans les deux fuivans, l'hiltoire des alkalis & des acides.

#### Genre I. SUBSTANCES SALINO-TERREUSES.

Nous défignors fous ce nom trois fubflances, qui ont été regardées jufqu'ici comme des matières terreufes; mais dont les caractères les rapprochent manifeftement des fels (1). Le mélange des propriétés falines affez marquées qu'elles préfentent conjointement avec les caractères propres aux matières terreufes, moins faillans en général que les premières, nous a engagés à placer ces fubflances avant les fels; à les faire fervir, pour ainfi dire, de chimon

<sup>(1)</sup> Nous en avons déjà parlé dans la lithologie; mais nous ne les avons alors confidérées que comme faifant partie des connoissances d'històire naturelle.

entre ces derniers & les terres, dont elles different d'ailleurs par une tendance à la combinaison beaucoup plus forte, comme on le verra par l'examen de leurs propriétes.

Il est important d'observer que dans l'examen de ces matières falino-terreules, ainsi que dans celui des sels primitifs, nous les suppotons pures & isolées, quoiqu'elles ne le soient jamais dans la nature, & fans parler encore des moyens de les obtenir telles, afin de ne point compliquer l'ordre élémentaire que nous nous proposons de suivre. L'histoire des sels neutres offire dans l'article de leur décomposition, les moyens que la chimie fournit de féparer ces substances, ainsi que les sels simples ou primitifs, & de les avoir purs,

Ce premier genre contient trois fortes de corps falino-terreux.

Sorte I. BART

La baryte a été d'abord nommée terre pefame par MM. Gahn & Scheele, chimistes suédois, qui en ont recounu l'existence dans le fpath pefant. Bergman & M. Kirwan ont deja employé le mot latin de barytes. Sa pesanteur spécifique va au-delà de 4,000, suivant M. Kirwan. Cette terre n'existe jamais pure, mais toujours combinée. Elle a été découverte & regarD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 405 dée comme une fubliance particulière par les chimifles déjà cités. MM. Margraf & Monnet l'avoient cru de la nature de la terre abforbance ou calcaire. Cependant ce deriner chimifle y avoit reconnu quelques caractères différens, & il étoit porté à la regarder comme une terre différente de la chaux. Ses proprietés n'ont encore été que peu examinées, au moins comme matière isolée & pure s'on à plus étudic les combinaions, & c'est sur-tout par les fels qu'elle forme avec les acides & par fes affinités trèsfingulières, qu'elle diffère des autres substances analogues.

La baryte pure, obtenue par les moyens qui feront détaillés plus bas, eft fous forme pulycrulente, d'une extrême finelle & d'une affez grande blancheur; je n'y ai point trouvé de faveur décidée fur la langue.

On ne fait point encore fi elle est altérable par la lumière.

Le feu ordinaire de nos fourneaux ne la fair point entrer en fulion; elle donne au creufet d'argile dans lequel on la chauffe, une couleur bleue ou verdatre, & elle preud elle-même une l'egère teinte de cette couleur. Cette propuiété paroit dépendre de la réaftion fur l'argile. M. d'Arcet dit qu'elle se fond dans un creufet d'argi se ou de ser à un seu très-violent.

Exposée à l'air; elle y augmente de poids & fe combine, quoique très lentement, avec l'acide carbonique contenu dans l'atmosphère ; on ne connaît pas ce qu'elle peut éprouver de la part de l'air vital. On ne connoît point l'action de l'oxigene & de l'azote fur cette terre faline : peut-être contient-elle de l'azote ; comme un de les principes constituans. Elle fe diffout dans l'eau ; mais avec affez de difficulté, puisqu'il fant 900 parties de ce fluide pour une partie de baryte. L'eau qui en est chargée, donne une couleur verte soible à la teinture des fleurs de violette (1), & furtout à celle de mauves on de raves. Cette diffolution exposée à l'air, se couvre d'une pellicule légère; qui se reproduit à mesure qu'on l'enlève. Cet effet est du à l'acide carbonique de l'atmosphère ; il est le même que pour l'eau de chaux, quoiqu'il foit beaucoup moins marqué. La même dissolution évaporée dans des

<sup>(1)</sup> Nous délignons par reinture de violettes, une diffolution de partie colorante de ces fleurs dans l'eau. On dois préférer cette teluture récente au firep de violettes, qui n'appas à besuccoup près la même tenfoillée. Au relle, ce firep peut être employé dans sous les cas où les matières falines que l'on yeut examiner, ont une certaine énergie ; aufif en parleron-nous fouvent au lieu de la schurre.

p'Hist. NAT. ET DE CRIMIE. 407 vaiffeaux fermés, laiffe pour résidu la baryte, & Pon juge par le poids de ce résidu de la dissolibilité de cette substance. On conçoir d'après cela, qu'il faut se servir d'eau distillée dans cette expérience, comme dans toutes celles de cette naure.

La baryte n'a qu'une action foible; foit par la voie sèche, foit par la voie humide, fur la filice & fur l'alumine (1); elle peut cependant faciliter la fusion de ces terres, & elle prend une couleur verte ou bleuâtre, quand on l'a chaussiée avec la seconde.

La baryte est la substance salino - terrense que l'on a trouvée jusqu'aujourd'hui le moins

TAME I AMERICAN

<sup>(</sup>x) Il est essential d'observer ici que pour faire connoître avec ordre. l'action réciproque des corps les uns fur les autres, je ne parle de la combination de deux corps, que lorsque je les ai fait connoître tous les deux; afins, je n'ai da faire mention dans l'histoire de la baryte, que de la manière dont elle est altérée par la lumière, le calorique, l'oxigène, l'avote, l'eau, la slince & l'aluminer; parce que je n'ai encore examiné que ces corps avantelle. A melire que nous avancerons dans l'evannen des muières naturelles, nous connoîtrons fuccessitivement toutes les combinations. Cet ordre a le double avantage d'être trèsméthodique, & d'indiquer autant ce qu'il y a de connu en chimie, que ce qui reste à faire pour en étendre les progrès.

abondamment dans la nature, Il est vraisemblable qu'elle est plus abondante qu'on ne l'a cru. On ne la connoissoit autresois que dans le fulfate barytique ou le spath pesant; on l'a trouvée, il y a quelque tems, en Angleterre, combinée avec l'acide carbonique, & cristallisée comme un spath transparent. Nous décrirons ce fel plus bas. Quelques chimistes modernes croyent que c'est une chaux ou un oxide métallique; sa pesanteur, celle des composés dans lesquels elle entre, le précipité qu'elle donne quand on mêle sa dissolution par les acides avec les pruffiates alkaline; l'ont fait foupconner telle depuis long-tems par Bergman On affure que M. Gahn disciple de ce célèbre chimifle, est parvenu à obtenir la baryte fous la forme de métal ; mais ce fait mérite d'être confirmé. On ne connoît donc point encore sa nature intime, parce qu'on n'est pas parvenu à en séparer les principes, ni à irniter sa composition. J'y soupçonne, comme je l'ai dejà indiqué plus haut, la présence de l'azote ou base de la mosète.

La baryte pure n'est d'aucun usage, ses disfolutions dans l'eau & dans les acides sont employées comme réactifs, ainsi que nous l'expoferons en détail quand nous les examinerons.

#### Sorte II. MAGNÉSIE.

La magnéfie que l'on reure du fel d'Epfom, ou sulfate de magnéfie, & que l'on trouve dans les eaux-mères des falines des falpêtriers, dans un grand nombre de pierres, &c. n'exifle jamais pure dans la nature, mais toujours combinée avec les acides. Black est le premier chimiste qui l'a bien distinguée de la chaux.

Cette substance, obtenue par les moyens que nous connostrons plus bas, est sous la forme d'une poudre blanche, très-sine, & assez semblable à la farine pour l'aspect & le tact; sa pesanteur est d'environ 2,33, suivant Kirwan. Elle na pas de saveur sensible siur la langue, mais elle en a une sur l'estomac, puisqu'elle est légèrement purgative. Elle verdit foiblement la teinture de violettes, de mauve, & fait tourner au bleu la couleur de tournesol. On ne connoît pas l'action de la lumière sur la magnésie; elle paroit n'être que très-soible.

Exposée à un seu violent, cette substance ne se fond point, suivant les expériences de M. d'Artet. Macquer a observé qu'elle reste austi sans altération au soyer de la lentille du jardin de l'infante. M. de Morveau a eu le même réfultat, en chaussant la magnésie pendant deux heures au seu le plus violent du sourneau de

Macquer. M. Butini, citoyen de Genève, qui a publié de très bonnes recherches sur la maghélie, a observé que cette substance chauffée fortement , prend une forte de retraite , & que ses particules se condensent affez pour pouvoir ensuite attaquer & corroder la surface du fer-On affure qu'un petit cube d'une pâte faite avec de la magnésse & de l'eau, exposé par M. Parker au foyer de fa lentille, s'est retiré brufquement sur lui-même, & a diminué dans toutes ses dimensions. Cette propriété sembleroit rapprocher la magnéfie de l'alumine, avéc laquelle on la trouve souvent combinée par la nature, comme je l'ai indique dans l'histoire des fléatites, des afbefles, des ferpentines, &c. La magnéfie chauffée dans une cornue, ne perd que l'eau qu'elle contient; mais elle acquiert dans ces expériences une propriété phofphorique affez marquée, comme l'a observé M. Tingry, apothicaire de Genève. Exposée à Pair, elle ne s'altère qu'au bout d'un tems trèslong. M. Butini a tenu dans une chambre seche dix grains de magnéfié calcinée, sur une taffe de porcelaine, reconverte d'un papier; près de deux ans après, son poids n'étoit augmente que d'un huitième de grain. Il paroît qu'elle fe combine peu à peu avec l'acide carbonique répandu dans l'atmosphère.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 411 Elle n'est que très-peu dissoluble dans l'eau. & d'une manière presqu'inappréciable, puisque quatre onces deux gros d'eau pure, laisses pendant trois mois dans une bouteille, avec un

gros de magnéfie calcinée, & bouillis avec cette substance, n'ont donné à M. Butini, par l'évaporation , qu'un enduit estimé à un quart de grain.

M. Kirwan dit qu'il faut environ 7692 fois son poids d'eau pour la dissoudre dans la température ordinaire de l'atmosphère ; c'est à dire, lorsque l'air est à 10 degrés du thermomètre de Réaumur. Malgré ce peu de dissolubilité, la magnéfie forme une espèce de pâte avec l'eau; cette pâte, à la vérité ; n'est point ductile, elle se brise facilement, & l'eau s'en sépare promptement, foit par l'action du feu, foit par le contact de l'air sec. La dissolution de magnésie n'a point de faveur sensible ; elle n'altère que très-peu la couleur du firop de violettes.

On ne connoît pas encore très-bien l'action de la magnéfie fur les terres pures; on fait cependant que cette substance ne se vitrifie pas avec la terre filicée, ni avec l'alumine féparément, mais qu'en la chauffant avec l'une & l'autre, elle est susceptible de se fondre.

On n'a point examiné son action sur la baryte.

La nature intime de la magnétie, n'est pas plus connue que celle de cette démière. Aucune expérience ne démontre qu'este est une modification d'une autre substance terreuse ou faline; comme l'ont pensé quelques chimistes, puisqu'on n'a jamais pu séparer la magnétie en différens principes; ni former cette substance par la synthèse; elle doit donc être regardée comme une matière simple dans l'état actuel de la chimie.

La magnéfie pure appelée caustique par Black, est employée en médecine comme abforbante & purgative. Elle doit être préférée à la magnésie ordinaire dans les cas d'aigreurs, parce que l'acide carbonique que cette dernière contient, se dégage par l'action de l'acide des premières voies, & produit des vents & tous les accidens qu'ils entraînent à leur fuite : elle conferve long-tems la viande ; & elle rétablis même la bile putréfiée. Bergman lui attribue encore la propriété de rendre solubles dans l'eau le camphre, l'opium, les réfines & les gommes réfines, & de former des teintures trèsrecommandables, quoique la magnéfie caustique ne se diffolye que très-peu dans l'eau. On ne connoît pas ces préparations en France.

#### Sorte III. CHAUX.

La chaux nommée vive dans les arts, est une subtlance blanche qui a plus de cohérence que les deux précédentes; elle est ordinairement sous la forme de pierre d'un blanc gris. Sa saveur est chaude, sere & urineuse; elle est assez pour ensammer le tissu de la peau. Sa pesanteur spécifique est d'environ 2,3, sa sorme pulvérulente & sirable : on la trouve aux environs des volcans, comme M. Monnet l'a vue dans les montagnes de l'Auvergne.

La chaux verdit le firop de violettes, & la couleur qu'elle lui donne est bien plus intense que celle qu'il reçoit de la baryte & de la magnéfics cette couleur est même en grande partie détruite, & passe promptement au jaune sale.

La chaux exposée à un grand seu, comme celui d'une verrerie, reste sans altération, & elle n'est pas sussible par elle-même. Le verre ardent de M. Parker a paru cependant y exciter un commencement de sussion, quoiqu'este sus parties placée sur un charbon; lorsqu'on la chausse dans un creuset d'argile, elle se sond quelque fois sur ses bords, mais c'est en raison de la terre du creuset sur laquelle elle agit.

Exposée à l'air, la chaux se gonsle, se sen-

dille, & se réduit en poudre; elle acquiert beaucoup de volume, on l'appelle alors chaux éteinte à l'air. Ces phénomènes sont d'autant plus prompts & plus marques, que l'air est plus humide. Il s'excite de la chaleur pendant cette extinction sèche ; la chaux se divise & se dilate avec affez d'effort pour écarter les parois des vases de bois, & sur-tout des tonneaux dans lesquels on la renferme. Si on observe cette substance après son extinction à l'air, en la trouve sous la forme d'une poussière très-blanche & très-fine; on y reconnoît une augmentation de poids très rémarquable, & une saveur beaucoup moins forte. C'est principalement à l'eau contenue dans l'atmosphère, & à la force avec laquelle la chaux tend à s'y unir, que font dus ces phénomènes; aussi en chaussant de la chaux éteinte à l'air dans une cornue, jufqu'à la fairé bien rougir, on en retire de l'eau. & la chaux est dans le même état qu'avant fon extinction.

L'eau a'une adion très-forte sur la chaux vive. Lôrsqu'on verse ce slusse en petite quantité sur cette substance, elle l'absorbe promptement; elle paroît aussi sèche qu'auparavant, bientôt elle s'éclate, se brise, en fragmens; la chaleur qui s'excite alois est asser pour produire un sissement remarquable; l'eau est réduite en

## D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 415 vapeurs, & exhale une odeur particulière; cette vapeur verdit le papier teint avec la mauve. La chaux se divise beaucoup & tombe entièrement en pouffière. Alors la chaleur, le mouvement & la fumée diminuent peu à peu & ceffent tout-à-fait. Si l'on fait cette extindion pendant la nuit & dans l'obscurité, on observe que la furface de la chaux est lumineuse dans beaucoup de points. Tous ces phénomènes dépendent de l'activité avec laquelle cette substance falino-terreuse s'unit à l'eau; mais pour qu'ils aient lieu, il faut n'employer que très-peu de ce fluide, & n'en mettre qu'autant que la chaux peut en absorber en se séchant promptement; il paroît que la chaleur qui se dégage de ces denx corps pendant cette union rapide, change leur état, & que la chaux éteinte & pulvérulente qui en résulte, contient l'eau sèche, solide ou glacée; cet état sec de l'eau qui a lieu. dans beaucoup de combinaisons qui se font avec chaleur, & qui produisent des composés solides dont la chaleur spécifique est moins

confiderable qu'auparavant, n'a pas affez fixé l'attention des chimites; ou, pour mieux dire, ils ne l'ont remarqué que depuis quelque tems. Lorfque la chaux a abforbé dans cette expérience toute l'eau à laquelle elle peut s'unit pour rester sèché, on l'appelle chaux étainte à

fec; elle ne s'échauffe plus avec l'eau, & ne fait que s'y diffoudre sans mouvement bien sensible. Si l'on mêle avec cette substance, la quantité d'eau nécessaire pour la délayer, on forme le lait de chaux, & on donne à cette liqueur une transparence parfaite, en y ajourant une assez grande quantité d'eau pour difoudre complètement la matière salino-terreuse. M. Kirwan dit qu'il faut environ 680 fois son poids d'eau pour la tenir en dissolution, à la température de 60 degrés.

Cette diffolution qu'on connoît fous le nom d'eau de chaux, est claire & limpide; son poids est peu sensiblement au-dessus de l'eau commune; elle a une saveur âcre & urineuse; elle verdit fortement le sirop de violettes, & elle en altère même la couleur. Lorsqu'on l'évapore dans des vaisseaux fermés, on en retire de l'eau très-pure, & il reste au fond des vaisseaux de la chaux vive; mais il faut la faire bien rougir pour en séparer les dernières portions d'eau qui y adhèrent avec beaucoup de sorce; alors elle s'échausse avec ce fluide, comme avant d'avoir été dissour.

L'eau de chaux exposée à l'air, se couvre d'une pellicule sèche qui prend peu à peu de l'épaisseur & de la folidité s si l'on enlève cette pellicule, il s'en reforme une seconde, & cette dissolute, il s'en reforme une seconde dissolute.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 417 disfolution en fournit jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Ces pellicules ont reçu le nom impropre de crême de chaux ; on croyoit autrefois que cette matière étoit un sel particulier formé par l'union de la terre calcaire la plus atténuée & de l'eau, & on a beaucoup écrit sut le prétendu fel de la chaux ; mais il est bien reconnu aujourd'hui, d'après les expériences du célébre Black, que la crême de chaux a des propriétés falines moins actives que celles de la chaux, & que c'est une espèce particulière de sel neutre composé de chaux & d'un acide particulier contenu dans l'atmosphère; aussi la crême de chaux ne peut-elle pas se former sans le contact de l'air. Nous examinerons par la fuite ce fel fous le nom de carbonate de chaux ou craie. On ne connoît pas l'action de l'oxigène & de l'azote fur la chaux; il paroît que cette base absorbe & fixe une partie du gaz

La chaux se combine par la voie humide & par la voie sèche avec la terre filicée. Lorfqu'on mêle du fable avec de la chaux nouvellement éteinte, ou bien avec de la chaux vive arrosce d'un peu d'eau, dans le moment du mêlange ces deux corps prennent de la confistance & forment ce qu'on appelle du mor-

azotique, au moins il est vraisemblable qu'elle

Tome I.

en contient la base.

tier; l'état & la quantité de la chaux plus ou moins vive, son extinction préliminaire avec plus ou moins d'éau, ou bien son extinction faite dans le moment du mélange, la nautre du sable plus ou moins gros, arrondi, inégal, sec ou humide, sont naître de grandes différences dans les divers mortiers qu'on en prépare (1). On ea compose également avec l'argile cuite en briques & avec la pouzzolane qui n'est que de l'argile cuite pa le seu des volcans, & altérée par le contact de l'air.

Quoique la chaux foit parfaitement infufible toute feule, ainfi que la terre filicée, fi on les chauffe enfemble, pourvu que la proportion de la première foit très-grande, elles se fondent, comme l'ont remarqué MM. d'Arcet & Gerhard. Elle peut auffi faire entrer en fisson un tiers de son poids d'alumine, & elle paroît avoir plus d'affinité avec celle-ci qu'avec la filice, ainfi que l'indique. M. Kirwan. Le mêlange de ces trois subflances sond plus facilement & plus complètement que la chaux seule avec l'une ou l'autre de ces terres : c'est ainfi qu'une partie de chaux & une d'alumine peu-

<sup>(1)</sup> Voyez les Recherches de M. de la Faye sur la préparation que les romains donnoient à la chaux, Paris, 1777 & 1778, première & seconde partie.

vent faire entrer en fusion deux & même deux parties & demie de terre filicée. On conçoit d'après ce fait, pourquoi beaucoup de pierresdures, scintillantes & quartzeuses en apparence, se sondent lorsqu'on les expose à un grand feu. La combination ou même le simple mêlange de terre calcaire & d'argile avec la terre silicée, est la cause de leur vitrescence.

On ne connoît point encore bien l'action de la chaux fur la barye.

Une partie de terre calcaire fait entrer en fusion une demi-partie de magnésie; le verre que sorme ce mélange au seu, dissout ensuite & sond complètement autant de terre slicée qu'il contient de chaux. C'est pour cela que parties égales de silice, de magnésie & de chaux traitées au seu, sorment un verre parsait.

La nature intime de la chaux n'est point connue. Les premiers chimistes qui ont voulu expliquer par des raisonnemens physiques les phénomènes que présente la chaux dans ses combinations, & sur-tout dans son extinction, en ont trouvé la cause dans des parties de seu sixées dans la pierre calcaire pendant sa calcination. Telle étoit la théorie de Lemery. Meyer a pensé que le seu seu seu proposité pas se combiner ains , & qu'il y avoit un acide particulier qui se combinoit avec lui dans la

chaux ; cette espèce de soufre très-délié étoit l'acidum pingue ou le causticum de ce chimiste; mais cette doctrine reproduite depuis fous différens noms, a été renversée par une suite d'expériences qui en ont démontré la fausseté; plusieurs physiciens modernes croyent que la matière de la chaleur est combinée dans la chaux, & que c'est à son dégagement, pendant l'extinction de cette substance, que sont dues la lumière apperçue par Meyer & par M. Pelletier, l'ébullition, la vaporisation de l'eau, & l'odeur graffe particulière qui s'exhale. Il résulte de cet exposé, qu'on ne connoît point encore les principes & la composition de la chaux, & qu'on ne peut point affurer si elle est le produit d'une atténuation & d'une préparation particulières des terres filicée ou alumineuse par l'action des organes des animaux, quoique cela paroiffe vraisemblable à de très-grands naturalistes. Il semble à la vérité être hors de doute qu'elle est formée par les animaux marins; que c'est dans l'eau que les principes qui la constituent sont réunis & combinés par la vie des êtres organiques ; que l'azote est une de ses parties constituantes: mais il faut convenir que cet apperçu ne fuffit point encore pour convaincre les phyficiens modernes qui ne se laissent persuader D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 421 que par des expériences exactes & réitérées.

On emploie la chaux dans un grand nombre d'arts, & fur-tout pour la conftrudion. En médecine, l'eau de chaux étendue d'eau eft adminifirée avec fuccès dans les ulcères des différentes parties, &c. On l'a regardée comme un lithontriptique puissant; mais une expérience multipliée a appris qu'elle n'opère pas conslamment les succès qu'on en avoit espérés, & que fon usage trop long-tems continué, porte dans les studes animaux une altération voisine du feorbut ou de la septicité.

### CHAPITRE III.

#### Genre II. SELS ALKALIS.

Les alkalis doivent être traités avant les acides, parce qu'ils paroillent plus simples, moins décomposables qu'eux, & parce qu'ils se rapprochent par quelques caradères des subfances salino-terreuses. Ils ont une saveur urineuse, brûlante & caustique; ils verdissent le sixop de violettes; ils s'unissent à l'eau avec chaleur; ils absorbent celle qui est conternue dans l'aunofpère, ainsi que l'acide carbonique; ils disolvent les terres; ils ont une grande socce de

combination. On en connoît trois fortes: la potafie ou l'alkali fixe végétal, la foude ou l'alkali fixe minéral, l'ammoniaque ou l'alkali volatil.

#### Sorte I. POTASSE.

L'espèce d'alkali que nous désignons par le nom de potasse, a été nommée alkali sixe végétal, parce qu'elle se trouve en très-grande quantité dans les végétaux, quoiqu'on la rencontre aussi très-souvent dans les minéraux. On l'a encore appelée alkali du tartre, parce qu'on la tire en grande quantité de cette subslance saline, que nous connoîtrons par la suite. La potasse n'étoit pas connue dans son état de pureté avant M. Black. Autresois, pour dissinguer ce sel de l'alkali sixe ordinaire, on l'appeloit alkali sixe caussique.

Ce sel bien pur est blanc, sous forme sèche & solide; sa faveur est si forte, qu'il dissour le tissu de la peau & ouvre des cautères; il donne sur-le champ au sirop de violettes une couleur verte soncée & bien plus sensible que celle que lui sait prendre la chaux. Il altère & détruit presqu'entièrement cette couleur, qui devient d'un jaune brun.

On ne connoît pas l'action de la lumière sur ce sel.

Exposée au seu dans des vaisseaux sermés, la potasse se ramollit très-promptement, & se la potasse dès qu'elle commence à rougir; coulée alors sur une plaque, elle se prend par le froid en une masse blanche cassante « opaque; elle n'est pas décomposable par la chaleur; elle ne se voiails qu'à un seu extrême, tel que celui des sours de verrerie; dans toutes ces opérations, elle dissour une portion des vaisseaux d'argile qui la contiennent.

Exposée à l'air, elle en attire puissamment l'humidité; elle se résout en liqueur, & passe peu à peu à l'état d'un sel neutre, en absorbant l'acide répandu dans l'atmosphère. C'est pour cela qu'elle augmente de poids & qu'elle fait ensuite esserves en es acides, ce qui n'arrive pas lorsqu'elle est pure & telle que nous la supposons ici. Si done on veut la conserver dans son état de pureté, il faut la tenir dans des vaisseaux exadement bouchés & qu'elle rempisse ensèrement.

La potaffe se difsout dans l'eau avec beaucoup de promptitude; elle produit alors un grand degré de chaleur, de elle exhale une odeur seide de lessive. Sa dissolution est sans couleur; elle ne laisse rien précipiter lorsqu'elle est bien pure. Si on veut la séparer de son dissolutant, il faut l'évaporer jusqu'à siccité dans des vaisseaux fermés , parce qu'en faisant cette opération dans des vaisseaux ouverts , elle attire l'attide contenu dans l'air & devient effervescente. Cette absorption est sir prompte & si facile, que pour peu qu'on laisse la disolution de ce sel à l'air, elle s'altère & se neutralise en partie. Elle éprouve la même altération , si on la met dans un flacon qu'elle ne remplisse qu'en partie , & que l'on débouche souvent. On ne connoît pas l'action de l'oxigène & de l'azote sur cet alkali.

La potalle se combine à la terre silicée par la voie sèche, & l'entraîne dans fa fusion ; elle forme alors un corps transparent connu sous le nom de verre. Ce corps diffère suivant la quantité respective de sable & d'alkali fixe qui le constituent. Si on a employé deux ou trois parties de sel sur une de terre, il en résulte un verre mou, caffant, qui attire l'humidité de l'air, devient opaque & fluide. Ce verre se diffout dans l'eau à l'aide de l'alkali furabondant qu'il contient. Cette dissolution porte le nom de liqueur des cailloux. Elle dépose à la longue une partie de la terre qu'elle contient, en flocons blancs à demi-transparens, mucilagineux en apparence, & si légers qu'ils ne fe précipitent que lentement. Les acides en féparent l'alkali & font précipiter cette terre, qu'on

appelle terre des cailloux. Pour que cette précipitation réufliffe, il faut que la liqueur des cailloux ne soit pas trop étendue d'eau; dans ce dernier cas, les molécules terreuses trop divifées, reflent en suspension dans la liqueur, & il faut l'évaporer pour rendre le précipité sensible. Plusieurs chimistes pensent que la terre des cailloux n'est pas semblable à la terre silicée, & qu'elle a été altérée dans son union avec l'alkali. Ils croyent qu'elle se rapproche de l'alumine, qu'elle peut ensuite s'unir aux acides comme cette dernière, & former avec eux les mêmes fels qu'elle. Telle étoit l'opinion de Pott & de M. Baumé : mais Schéele a fait voir que cette portion de terre foluble dans les acides, précipitée de la liqueur des cailloux, étoit due à l'alumine du vaisseau dissoute par le mêlange d'alkali & de terre filicée.

L'art de faire le verre est entièrement sonde sur des propriétés chimiques, puisque ce corps n'est qu'une combinaison de l'alkali fixe avec la terre silicée. La pureté des deux substances, leur proportion, leur fusion complette à l'aide d'un seu allez sort & assez la continué, sont les trois conditions nécessaires pour avoit un verre transparent, dur, sans bulles, & surtout inaltérable à l'air. Nous connoitrons par la suite disserent substances que l'on mête aux

deux premières, pour augmenter leur fusibilité, & pour donner au verre de la pesanteur, de la transparence, & plusieurs autres propriétés relatives à l'usage auquel on le destine.

La potaffe a moins d'action fur l'alumine que fur la terre filicée; au refle, on n'a point encore reconnu cette action affez exactement.

Ce sel paroit susceptible de se combiner avec la baryte, la magnésie & la chaux; mais on n'a point encore examiné ces combinaisons avec affez de soins, pour que nous puissons en faire une mention plus détaillée.

Quoiqu'on n'ait point encore pu parvenir à décomposer la potasse, beaucoup de faits, que l'on connoîtra par la suite, tendent à prouvet que ce n'est point une substance simple. Stahl, qui, d'après plusieurs apperçus, regardoit les sels simples comme formés par l'union de l'eaut & de la terre, pensoit que l'alkali fixe ne différoit des acides qu'en ce qu'il contenoit plus de terre ; c'est ainsi qu'il expliquoit sa sécheresse, &c. Il est vraisemblable que la potasse est un composé d'une des trois terres précédentes avec l'azote. Quelques analogies me portent à croire qu'elle contient de la chaux; mais il n'y a point encore un assez grand nombre de faits, pour admettre cette composition comme une vérité démontrée.

On emploie la potaffe en chirurgie, pour ronger la peau, y produire une inflammation & une fuppuration qui donnent naissance au cautère.

#### Sorte II. Soune.

On a donné le nom d'alkati fixe minéral à une substance saline qui présente les mêmes caractères généraux que la précédente, & qu'on trouve en grande quantité unie avec un sel acide particulier dans les eaux de la mer & dans celles ste plusieurs sontaines; on le rencontre cependant quelquesois dans les végétaux, mais beaucoup moins, fréquemment que le précédent. Ce sel a été appelé alkati marin, parce qu'il sait partie du sel marin, & alkati ou sel de soude, parce qu'on le retire le plus souvent de cette substance. Nous le désignons par le nom simple de soude.

La foude a une faveur aussi forte & aussi caustique que la potasse; elle verdit le sirop de violettes, & en altère également la couleur; elle est sous forme sèche & solide.

Elle se sond au seu lorsqu'elle commence à rougir; elle se volatilise à une chaleur violente; elle agit sur presque tous les vaisseaux dans lesquels on l'expose au seu.

Mise en contact avec l'air atmosphérique,

elle attire l'eau en vapeurs qui y est contenue, & l'acide particulier qui y existe; de manière qu'elle se neutralise peu à peu. On ne connoît point l'action du principe oxigène & de l'air vital sur ce sel.

Elle se dissout dans l'eau avec chaleur & dégagement d'odeur lixivielle sétide. On ne peut l'obtenir pure de cette dissolution, qu'en l'évaporant dans des vaisseaux sermés; cette lessive exposée à l'air, absorbe de l'acide & se neutralise assez promptement; austi pour la conserver pure, est-il nécessaire de la tenir dans des vaisseaux bien sermés.

La foude se combine très-bien par la voie sèche avec la terre silicée, & forme du verre. Les verriers y ont même reconnu une plus grande subilité, & une plus grande adhérence avec ces terres, que dans la potasse; ce qui fait qu'ils l'emploient préférablement à cette dernière dans la fabrication du verre. Aussi cette du nous avons dit sur cet art, dans le dernier article, peur-il être applique à la fernier article, peur-il être applique à la forme que la potasse, aux acides & à un grand nombre d'autres corps que nous connoîtrons par la suite.

D'après l'exposé de ces propriétés, on doit remarquer qu'il n'existe point de différence trèssensible entre les deux alkalis fixes considérés

dans leur état de pureté; on ne peut véritablement reconnoître leurs différences que dans leurs combinaisons. Chacun d'eux uni au même acide, donne des sels neutres très-différens par toutes leurs propriétés; ce qui est d'autant plus fingulier, qu'il est absolument impossible de leur assigner quelque caractère distinctif, lorsqu'ils sont purs & caustiques, comme nous les avons examinés ici. Bergman a ajouté encore une propriété distinctive de ces deux sels, qu'il est bien important de connoître, c'est que leur affinité avec les acides n'est pas la même : la potaffe a plus de rapport avec ces substances falines, que n'en a la foude ; de forte qu'elle est capable de décomposer les sels neutres formés par cette dernière. Nous reviendrons sur cet objet, dans l'examen des sels secondaires ou neutres.

La nature intime ou la composition de la soude, n'est pas plus connue que celle de la potasse. Les mêmes analogies me portent à croire que c'est, comme cette dernière, une combination d'une terre avec l'azote; que c'est la différence de la base terreuse qui la caractérise. Peut-être est-ce la magnésse, commé, je l'ai indiqué il y a quelques années dans mes cours, & comme M. Lorgna a essayé de le prouver depuis; mais les saits ne sont encore

ni affez nombreux, ni même affez exacts, pour mettre cette opinion au rang des vérités démontrées.

Quant à ses usages, elle est employée dans la fabrication du verre, dans la préparation du savon, &c.

#### Sorte III. AMMONIAQUE.

Nous donnous le nom d'ammoniaque au fel connu fous celui d'alkali volatil. Celui-ci se distingue des deux précédens, par une odeur vive & suffoquante, & par une volatilité singulière. Il en est de ce sel comme des alkalis fixes : on ne le connoissoit pas dans son état de pureté, avant les expériences ingénieuses de MM. Black & Priestley. On regardoit comme tel une espèce de sel neutre imparfait, solide & cristallifé, qui a quelques-unes des propriétés de l'alkali volatil, mais qui en diffère en ce qu'il est véritablement composé de deux substances falines : le caractère de faire effervescence avec les acides, qu'on attribuoit à l'alkali volatil, n'appartient qu'à cette espèce de sel neutre dont nous parlerons plus bas.

Ce qu'on connoît dans les laboratoires de chimie, sous le nom d'alkali volatil causlique ou fluor, & dans les pharmacies, sous celui d'esprit volatil de sel ammoniac, n'est point en-

core l'ammoniaque pure; elle n'y est que dissoute & étendue d'eau. M. Prietlley a démontré qu'on peut en extraire un gaz permanent, à l'aide d'une douce chaleur, & que l'eau privée de ce gaz, perd peu à peu ses propriétés alkalines; ce sluide aérisorme est l'ammoniaque, & nous le connoîtrons sous le nom de gaz ammoniac. C'est ce corps dont il saut examiner les propriétés, pour connoître celles du véritable alkali volatil, ainsi que l'a très-bien sait observer Macquer.

Pour obtenir ce fluide élassique, on met dans une petite cornue, ou dans un matras de verre une certaine quantité d'esprit al'talin ; on adapte à l'un ou à l'autre de ces vaisseaux un tube ou Syphon recourbé, dont l'extrêmité plonge dans une cuve pneumato-chimique remplie de mercure, & doit être reçue sous des cloches de verre pleines du même fluide métallique, & renverlées sur la planche percée placée à l'une des extrêmités de la cuve. On échauffe le fond de la cornue ou du matras avec quelques charbons allumés ou avec la flamme de l'esprit-devin; on laisse sortir par l'extrêmité du tube, les premières portions de fluide élastique qui ne sont que l'air du vaisseau & du tube, & on ne recueille, le gaz dans les cloches, que quand · l'ébullition du liquide est bien établie. Il ne faut pas pousser la distillation jusqu'à faire passer l'eau en vapeurs, ou bien il faut prendre un tube qui soit dilaté en boule au milieu de sa longueur; on a soin de refroidir la portion dilate de ce tube, asin d'y condenser l'eau en vapeur, & par ce moyen on se procure du gaz ammoniac très-see & très-pur.

Ce gaz ressemble à l'air, lorsqu'il est contenu dans une cloche; il a sa transparence & son élasticité. Il est un peu plus léger que lui; son odeur est pénétrante; il a une saveur acre & caustique. Il verdit promptement & sortement la couleur bleue des violettes, de la mauve, des raves, mais sans l'altérer comme les alkalis sixes purs. Il tue les animaux & corrode la peau, lorsqu'elle est exposée quelque tems à son contact.

Quoiqu'il ne puisse pas servir à la combustion, & qu'il éteigne les corps enslammés, il augmente cependant la flamme d'une bougie, avant de l'éteindre; il lui donne un volume un peu plus considérable, & elle prend une couleur jaune-pâle à son disque, ce qui prouve que le gaz ammoniac est en partie inflammable.

Il est absorbé par les corps poreux, comme le charbon, l'éponge, &c.

M. Prieslley a découvert que l'étincelle électrique tirée dans le gaz ammoniac, rend son volume D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 433 volume trois fois plus confidérable, & en dégage du gaz hydrogène; on ne connoît pas encore bien la caufe de ce changement. Il paroit feulement que l'ammoniaque est décomposée dans cette expérience, & que les deux matières qui la composent, comme nous le dirons tout-à-l'heure, sont séparées & mises dans l'état de sluides élaftiques.

Le gaz ammoniac est un des fluides élassiques que la chaleur dilate le plus.

L'air atmosphérique ne se combine point avec ce gaz, il ne fait que l'étendre & le diviser. On n'a point examiné l'action de l'air vital sur ce fluide élastique.

L'eau absorbe promptement le gaz ammoniac; si elle est dans l'état de glace, elle se fond sur-le-champ & produit du froid, tandis qu'au contraire ce gaz s'échausse avec l'eau suide. L'eau faturée de ce gaz, ou l'ammoniaque liquide, est ce qu'on connoit sous le nom d'alkali volatil fluor & caustique. Nous verrons par la suite que c'est en recevant Le gaz dans de l'eau distilée, & en en saturant ce liquide, que l'on prépare l'alkali volatil le plus pur & le plus concentré.

Le gaz ammoniac n'a point d'action sensible fur les terres, ni sur les substances salinoterreuses. Il en a une très-vive sur les acides

Tome I. E

& fur plufieurs fels neutres, comme nous le verrons plus bas.

L'ammoniaque liquide a les mêmes propriétés que le gaz qu'elle tient en diffolution, mais dans un degré moins marqué, parce que l'aggrégation gazeufe étant beaucoup moins. forte que l'aggrégation liquide, fuivant une de nos loix de l'affinité, la tendance à la combinaifon doit être beaucoup plus énergique dans le gaz que dans l'animoniaque.

Ce sel a été regardé comme une combinaison d'alkali fixe & d'une substance combustible; ce qui autorisoit cette conjecture, c'est qu'on connoissoit plusieurs circonstances dans lesquelles ce dernier sel, chauffé avec des matières inflammables, produit de l'ammoniaque; mais on ne savoit point si l'alkali fixe entroit en entier dans la composition de l'alkali volatil, ou bien s'il ne lui fournissoit qu'un principe particulier qui, en se combinant avec une portion de la matière combustible, donnoit naissance à ce sel. Aujourd'hui l'on a quelques lumières de plus sur la nature de ce sel. La besse expérience de M. Priestley, dans laquelle il a changé le gaz alkalin en gaz inflammable par l'étincelle électrique, a fait foupconner à plusieurs chimistes que ce dernier corps étoit un des principes de l'ammoniaque. M. Berthollet ayant

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. entrepris des recherches particulières sur ce point, est parvenu à faire voir que ce sel est un composé d'hydrogène & d'azote, retenant une certaine quantité de calorique. Il a été conduit à cette conclusion, par l'action de l'acide muriatique oxigéné fur l'ammoniaque liquide, par la décomposition du nitrate ammoniacal dans des vaisseaux fermés, par la réduction des oxides métalliques opérée au moyen de l'ammoniaque. Chacun de ces faits sera examiné plus en détail dans l'histoire des substances composées qui le présentent ; nous nous contenterons de faire observer ici qu'en chaussant des combinaisons d'oxides de cuivre & d'or avec l'ammoniaque. on obtient de l'eau & du gaz azotique, & les métaux se trouvent réduits; dans ces opérations l'ammoniaque est décomposée, son hydrogène se porte sur l'oxigène des oxides métalliques avec lequel il forme de l'eau; les métaux restent purs, & l'azote, autre principe de l'ammoniaque, devient libre, se combine avec le calorique, & fe dégage en gaz azotique. De ces expériences dont nous rendrons un compte plus détaille par la suite, M. Berthollet conclut que l'ammoniaque est formée de six parties d'azote & d'une partie d'hydrogène, avec une certaine quantité de calorique.

On emploie l'ammoniaque étendue d'eau dans E e ij un grand nombre de maladies. C'est un apériris & un incisis pussiant; il porte sortement à la peau. On l'a conseillé dans la morsure de la vipère, dans les maladies de la peau, dans les affections vénériennes, &c.

Comme il est âcre & caustique; on ne doit en faire usage qu'avec beaucoup de ménagement. Appliqué à l'extérieur, c'est un discussif & un résolutif violent ; il est capable de sondre beaucoup de tumeurs, sur-tout celles qui font formées par le lait grumelé, par la lymphe épaissie, &c. Je l'ai employé avec succès dans ces maladies; il guérit promptement les brûlures : on l'emploie souvent & avec succès dans les engelures, &c. On s'en est encore servi de tout tems & fous différens noms, comme d'un flimulant très-actif dans les fyncopes, les afphyxies, &c. Son usage dans ces derniers cas, doit être très-modéré; il n'est pas prudent de le faire avaler aux malades, sans l'étendre dans beaucoup d'eau. On a vu des excoriations dangereuses produites sur le canal de l'œsophage & sur les membranes de l'estomac, après l'avoir donné intérieurement fans précaution.

### CHAPITRE IV.

Genre III. ACIDES.

Les acides se reconnoissent à leur saveur aigre lorsqu'ils sont étendus d'eau ; ils rougiffent les couleurs bleues végétales; plusieurs font fous forme gazeuse; ils s'unissent avec rapidité aux alkalis ; ils agissent beaucoup plus que ces derniers fur les fubflances combuftibles, & les réduisent le plus souvent à l'état de corps brûlés, Comme les matières inflammables, & fur-tout les métaux, contiennent une grande quantité d'oxigène, après avoir éprouvé l'astion des acides, tandis que ceux-ci passent en même-tems à l'état de corps combustibles, on peut en conclure que ces sels sont beaucoup moins fimples qu'on ne l'avoit cru, & qu'ils font en général formés d'une matière inflammable combinée avec l'oxigène.

Nous connoissons dans le règne minéral dix fortes d'acides bien distincts les uns des autres-On trouve aussi dans ce règne l'acide phosphorique uni au fer, plomb & à la chaux.

L'acide carbonique. L'acide muriatique.

Ee if

L'acide fluorique.

L'acide nitrique.

L'acide fulfurique.

L'acide boracique.

L'acide molybdique.

L'acide tunstique.

L'acide arfénique.

L'acide succinique.

Nous traiterons ici des fix premiers, qui sont en général les mieux connus & les plus abondans; les quatre autres seront examinés ailleurs.

#### Sorte I. ACIDE CARBONIQUE.

Nous donnons le nom d'acide carbonique à un acide très-abondant, qui étant fouvent dans l'état d'un fluide aériforme, a été appelé d'abord par les anglois air fixé ou air fixe, enfunte acide méphitique par MM. Bewly & de Morveau, gaz méphitique par Macquer, acide aérien par Bergman, & acide craïeux par Bucquet. On connoîtra tout-à-l'heure la raison & l'utilité de la dénomination que nous avons adoptée.

Cet acide n'a pas toujours été regardé comme tel. Ses principales propriées avoient été entrevues par Paracelfe, Vanhelmont, Hales, &c. C'est à MM. Black, Priestley, Bewly, BergD'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 439 man, le duc de Chaulnes, que l'on doit la connoissance certaine de son acidité.

L'acide carbonique gazeux a tous les caractères apparens de l'air. Il el invifible, élaftique comme lui; on ne peut abfolument le diftinguer de ce fluide, lorsqu'il est renfermé dans un vase de verre, ou lorsqu'il nage dans l'air. Il existe dans l'atmosphère, dont il fait la plus petite partie (1). On le trouve tout pur & remplissant des cavités souterraines, comme la grotte du chien, &c. Il est combiné dans un grand nombre de corps naturels, tels que les eaux minérales & plusseurs fels neutres; la fermentation spiritueuse en produit une grande quantité; la respiration & la combustion des charbons en forment également; ensin

Composition de l'air atmosphérique en fractions centésimales.

| Air vital        | ,27  |
|------------------|------|
| Acide carbonique | ,01  |
| Gaz azotique     | ,72  |
| Total            | 1.00 |

<sup>(1)</sup> M. Lavoilier, d'après ses ingénieuses expériences, regarde l'air atmosphérique comme un composé d'air vital, d'acide carbonique & de gaz azotique, le plus ordinairement dans les proportions suivantes.

toutes les parties des plantes, & sur-tout les feuilles plongées dans l'ombre, en exhalent sans cesse.

Quoique cet acide, dans son état fluide élastique, ait toutes les apparences de l'air, il en diffère cependant par ses propriétés physiques; en effet, il a une pesanteur double de celle de l'air. On peut le transvaser d'un vaisseau dans un autre, comme tous les fluides; c'est pour cela qu'on le tire par le robinet d'une cuve après le vin ; sa saveur est piquante & aigrelette; il tue fur le-champ les animaux, parce qu'il ne peut servir à leur respiration ; il éteint les bougies allumées & tous les corps en combustion. Il colore la teinture de tournesol en rouge clair. Cette couleur fe perd à l'air , à mesure que l'acide s'évapore; il n'altère pas la couleur des violettes ; sarce qu'il n'a qu'une action très-légère sur les couleurs foncées & fixes.

La force d'affinité de cet acide est en général peu éuergique; c'est le plus foible de tous les corps de ce genre. Il n'est point altéré par le contact de la lumière, ou au moins cette altération n'est pas sensible.

La chaleur le dilate fans lui caufer aucun changement.

Il se mêle à l'air vital, mais sans altération,

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 441 & il forme un mélange que l'on peut respirer pendant quelque tems, pourvu qu'il n'en fasse que le tiers; c'est ainsi qu'on doit l'administrer dans les maladies des poumons.

Il se combine à l'eau, mais avec lenteur. En agitant ces deux sluides, & en multipliant d'une manière quelconque leur contad, ils s'unissent & somme une liqueur scidule. Bergman appelle cette dissolution eau aérée; mais ce nom convient à l'eau qui contient de véritable air, & la distingue de l'eau bouillie dont ce sluide a été dégagé par la chaleur. L'eau dissout d'autant plus d'acide carbonique, qu'elle est plus froide; cette sautration a son terme sixe; l'eau la plus froide ne paroit pas pouvoir en absorber plus qu'un volume égal au sien.

L'eau chargée d'acide carbonique, est un peu plus pesante que l'eau distillée; elle pétille par l'agitation; elle a une saveur piquante & acidule, elle rougit la teinture de tournésol. On peur la décomposer par la chaleur qui la met promptement en ébullition, & qui en dégage l'acide élastique. Le contact de l'air produit d'autant plus vite le même esset, que sa température est plus élevée; aussi pour conserver cette liqueur acidule, faut-il l'ensermer dans des vaisseaux bien bouchés exposés au froid, ou la tenir fortement comprimée.

Cette diffolution acide se trouve abondamment dans la nature; elle conslitue les eaux acidules & gazeuses, telles que celles de Pyrmont, de Seltz, &c-

Comme cette eau acidulée est un remède dans toutes les maladies putrides, soit en boisson, foit en lavement, les physiciens ont imaginé des appareils propres à imprégner facilement & le plus promptement possible, l'eau de toute la quantité d'acide carbonique qu'elle peut diffoudre. M. Priestley a le premier donné en 1772, un procédé pour aciduler l'eau; le docteur Nooth a inventé une machine destinée à cet effet; elle a été depuis perfectionnée par M. Parker, & M. Magellan a ajouté encore à son utilité. On la trouve aujourd'hui dans tous les cabinets de physique; elle est très-bien décrite & gravée dans le troissème volume des Expériences sur différentes espèces d'airs, par M. Priestley, pag. 112 à 118; & dans la Lettre de M. Magellan, même Ouvrage, T. V, p. 83.

L'acide carbonique n'a point d'action sur la terre filicée; il est bien reconnu que cette terre ne cristallise point par l'eau acidulée seule, comme on l'avoit annoncé il y a quelques années.

L'acide carbonique s'unit à l'alumine, à la baryte & à la magnésie; il forme avec ces subs D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 443 tances différens sels neutres, que nous examinerons plus bas.

La combination de cet acide avec la chaux dissoute dans l'eau, donne naissance à un phénomène constant, qui fait toujours reconnoître cet acide. Lorsqu'il touche à ce liquide, il y produit des nuages blancs, qui s'épaissiffent bientôt & forment un précipité abondant. Ces nuages sont dus à la craie ou au carbonate de chaux, réfultante de la combinaifon de la chaux avec l'acide carbonique. Ce nouveau sel n'étant presque pas soluble dans l'eau pure, s'en sépare & tombe au fond de ce fluide. L'eau de chaux est donc une pierre de touche pour faire reconnoître la nature & la quantité de l'acide que nous examinons. Si, après qu'il a formé ce précipité dans cette eau, on y ajoute une nouvelle quantité de cet acide, alors le précipité disparoît & se redissout à l'aide de l'excédent de l'acide carbonique : c'est un second caractère qui fait reconnoître cet acide. La craie dissoute dans l'eau par l'acide carbonique surabondant, s'en fépare & s'en dépose, lorsqu'on chauffe la liqueur, ou lorsqu'on la laisse expofée à l'air, ou enfin par tous les procédés qui enlèvent cet excès d'acide carbonique. C'est ainsi que j'ai remarqué que les alkalis fixes caustiques & l'ammoniaque pure, versés dans

la diffolution de craie par l'acide carbonique, y forment un précipité en absorbant cet excès d'acide.

L'eau acidulée versée dans l'eau de chaux, y produit absolument les mêmes effets.

L'acide carbonique se combine rapidement aux trois alkalis. Si on met dans un bocal plein de cet acide retiré de la craie, ou pris audessus d'une cuve de bierre en fermentation. un peu d'alkali fixe pur & caustique en liqueur divisé sur les parois du vase; & si l'on bouche promptement l'orifice de ce vaisseau avec de la vessie mouillée, cette membrane s'affaisse peu à peu; il se fait dans le vaisseau un vide dû à l'absorption de l'acide carbonique par l'alkali, il s'excite de la chaleur pendant la combination de ces deux fels, & l'on apperçoit bientôt fur les parois du bocal, des criftaux en dendrites qui deviennent de plus en plus gros. Nous nommons ce fel carbonate de potasse & carbonate de soude, suivant la nature de l'alkali fixe employé; ces deux véritables sels neutres portoient autrefois les noms de sel de tartre & de fel de soude. Nous en examinerons les propriétés dans le chapitre suivant.

Le contact du gaz ammoniac & de l'acide carbonique aériforme, dans un vaisseau fermé, produit aussi sur-le-champ du vide, de la cha-

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 445

leur, & un nuage blanc & épais, qui s'attache en criflaux réguliers, ou fimplement en croûte aux parois du verre. C'est un véritable sel neutre imparfait, que nous nommons carbonate ammoniacal, & qu'on appeloit autresois alkali volatil concret, sel d'Angleterre, &c.

L'acide carbonique adhère à ces bases avec des sorces disserentes; c'est avec la baryte qu'il a le plus d'affinité, suivant Bergman; viennent ensuite la chaux, la potasse, la soude, la magnésie & l'ammoniaque. Nous verrons dans l'examen des sels neutres, sur quels phénomènes sont sondés ces degrés d'affinités établis par Bergman.

La nature & la composition de l'acide carbonique ont beaucoup, occupé les chimistes depuis quelques années. MM. Prietlley, Cavendisch, Bergman, Schéde, semblent être dans l'opinion qu'il sest formé par la combinaison de l'air vital avec le phlogistique; mais l'existence de ce dernier principe étant avec justice révoquée en doute par plusieurs chimistes françois célèbres, nous ne croyons pas que cette théorie puisse ètre admise. & statisfaire à toutes les difficultés qu'on lui oppose. J'avois pensé autresois que l'acide carbonique pourroit bien être un composé de gaz inflammable & d'air pur; mais la découverte de la nature & de la

décomposition de l'eau fait voir l'invraisemblance de cette hypothèse, & M. Lavoisier y a substitué une verité démontrée.

Ce chimiste auquel la science doit tant d'expériences ingénieuses & délicates, a fait brûler dans des cloches pleines d'air vital & au-dessus du mercure, une quantité déterminée de charbon, privé de tout gaz hydrogène par une calcination préliminaire dans des vaisseaux fermés, parce qu'il avoit observé que, sans cette précaution, il obtenoit des gouttes d'eau qui altéroient l'exactitude des calculs. Cette combustion a été faite par le moven d'un quart de grain d'amadou placé sur le charbon & recouvert d'un atome de phosphore ; un fer rouge recourbé passé à travers le mercure, a fervi pour allumer le phosphore; celui-ci a mis le feu à l'amadou, qui l'a communiqué au charbon; l'inflammation a été très-rapide, & accompagnée de beaucoup de lumière. Tout l'appareil étant froid , M. Lavoisier a introduit fous la cloche de l'alkali fixe caustique en liqueur, qui a absorbé l'acide formé dans cette combustion, & qui a laissé une portion d'air vital aussi pur qu'au commencement de l'expérience. Ce chimiste pense que dans cette opération le principe oxigène dont la combinaison avec le calorique forme l'air vital, s'est com-

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 447

biné avec le carbone, & a produit l'acide carbonique; tandis que l'auue principe du même air vital s'est dégagé fous la forme de chaleur & de lumière. Il est resté de la cendre, & la quantité d'acide formé, avoit en excès de poids fur l'air vital employé, le déficit qu'avoit éprouvé le charbon. De beaucoup d'expériences de cette nature répétées dans différentes circonftances, M. Lavoisier conclut qu'un quintal d'acide carbonique, dont la dénomination est, composé d'environ 28 parties de carbone pur, & de 72 parties d'oxigène.

Il penfe que dans la respiration des animaux, il se dégage du sang une véritable matière charbonneuse, qui se combinant avec l'oxigène de l'atmosphère, sorme l'acide carbonique, toujours produit dans cette sondion; & que c'est également à la combination du carbone du sure, avec l'oxigène de l'eau, qu'est due la formation de l'acide carbonique qui se dégage dans la fermentation spiritueuse.

Plufieurs phyficiens ont reconnu que cet acide en fluide élaflique a la propriété de conferver les fubfiances animales, de retarder leur putréfaction, & même d'en faire rétrograder la marche. C'est d'après cela que Macbride a penfé qu'il s'unit au corps poutri, & qu'il lui rend l'acide qu'il a perdu pendant la putréfaction. Ce dernier phénomène n'étoit dû, suivant lui , qu'à la décomposition naturelle des matières organiques, & à la diffipation de leur acide carbonique, qu'il appeloit air fixe; aussi a-t-il prétendu que l'usage de cet acide étoit indifoensablement nécessaire pour compenser les pertes qui s'en font dans les animaux, & pour rétablir les fluides altérés par le mouvement & par la chaleur. Il admet l'existence de cet acide dans les végétaux frais , fur-tout dans ceux qui sont susceptibles de fermenter, comme la décoction d'orge germée, le moût de raisin, &c. & il croit qu'ils sont tous aussi bons les uns que les autres, dans les maladies qui dépendent du mouvement septique des humeurs, comme le scorbut.

On a propofé auffi l'eau imprégnée d'acide carbonique dans les fièvres putrides bilieufes, & plufieurs. observations en ont affuré le fuccès. Les anglois emploient, dit-on, l'acide carbonique respiré à petite dose & mêlé à l'air commun, dans les maladies des poumons.

On l'a fort recommandé, comme lithontriptique ou diffolvant du calcul de la vessie; mais aucun fait bien avéré n'en a encore démontré en France l'efficacité dans cette terrible maladie. D'ailleurs cet esse esse es contraire à ce que D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 449 Schéele & Bergman ont découvert sur le calcul, comme nous le dirons ailleurs.

Les papiers publics ont annoncé l'hisloire de plusieurs cures de cancer, faites en Angleterre par l'application de l'acide carbonique. Nous pouvons affurer avoir vu employer ce moyen plusieurs fois, & l'avoir employe nous-mêmes fans succès. Dans les premières applications, l'alcère cancereux femble prendre un meilleur garactère; la fanie qui en découle ordinairement, devient blanche, consistante & puriforme; les chairs prennent une couleur vive & animée; mais ces apparences flatteuses de mjeux ne se soutent pas; l'ulcère revient bientôt à l'état où il étoit auparavant, & parcourt ensuite ses périodes avec la même activité.

C'est à la première découverte de cet acide par le docteur Black, qu'il faut fixer une des plus brillantes époques de la chinie. Pour déterminer l'influence de cette découverte sur la science, nous offrirons ici les remarques suivantes. 1°. Elle a sait connositre un acide particulier; 2°. elle a expliqué la cause de l'effervescence que les alkalis ordinaires, la craie, le spath calcaire, la magnésie sont avec les acides plus forts que lui; 3°. elle a fait dissinguer deux états dans toutes les matières alkalines, leur pureté ou leur caussicié. & leur adocties

Tome I.

cissement joint à la propriété de faire effervescence ; 4°. elle a éclairci l'histoire des attractions électives comparées de l'ammoniaque & de la chaux pour les acides; 5°. elle a présenté un des premiers exemples d'un acide qui préfère la chaux aux alkalis fixes; 6°. l'histoire des lieux méphytisés, des cavernes où les animanx ne peuvent vivre, est devenue très-claire & très-simple, d'après sa découverre; 7° l'analyse des eaux a été enrichie de la connoise sance exacte de celles qu'on appeloit gazeuses, spiritueuses, acidules, & on a bientôt su les imiter parfaitement; 8°. elle a répandu beaucoup de jour sur la dissolution du fer dans plufieurs eaux, & for les moyens de se procurer des eaux martiales tout-à-fait semblables à celles de la nature; 9°. elle a fait connoître une classe de sels neutres terreux, alkalins & métalliques, dont l'acide carbonique est un des principes, & auxquels nous donnerons le nom générique de carbonates dans cet Ouvrage; 10°. enfin, elle a ouvert une carrière nouvelle aux recherches des chimiltes & des phyliciens, & elle a excité une nouvelle ardeur à laquelle font dues toutes les belles découvertes faites depuis cette première époque. Le nom de Black sera donc à jamais mémorable dans les fastes de la chimie, & il durera autant que cette science elle-même.

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 451

Quant à la production de cet acide par l'étincelle électrique tirée dans l'air vital, il faut obferver que dans les expériences de M. Landriani, le fer qui fervoit de conducteur au fluide électrique, est la cause de ce phénomène en raison de la plombagine ou carbure de ser qu'il contient. La petite quantité d'acide qu'on a obtenu, en est la preuve la plus forte.

. Il est sans doute plusieurs cas où l'acide carbonique se décompose & se résout en ses principes, comme les autres acides; c'est ainsi, par exemple, que l'eau chargée de cer acide, est infiniment plus propre à production de l'air vital, par les feuilles exposées aux rayons du foleil; le tissu végétal paroît en absorber le charbon, tandis que la lumière agillant comme chaleur, contribue à la féparation de l'oxigène en air vital. Il est encore très - remarquable que certains oxides de fer distillés à l'appareil pneumato-chimique, ne donnent que de l'acide carbonique, en passant à l'état d'éthiops ou d'oxide noir de fer; cela dépend du charbon ou de la plombagine que contiennent plusieurs espèces de fer; ce charbon enlève une partie de l'oxigène du fer avec lequel il forme l'acide qui se dégage. Ces faits nouveaux seront expofés avec plus de détails dans d'autres chapitres de cet Ouvrage.

#### Some II. ACIDE MURIATIQUE.

On donne dans les laboratoires le nom d'acide marin, ou d'esprit de sel, ou d'acide muriatique liquide, à un fluide qui coule comme de l'eau , qui a une faveur affez forte pour corroder nos organes los squ'il est concentre, & qui n'imprime sur la langue qu'un sentiment d'aigreur & de slipticité, s'il est étendu de beaucoup d'eau. Ce fluide bien pur doit être absolument sans couleur. Lorsqu'il est rouge ou citronné comme celui du commerce, il doit cette couleur à que ues substances combustibles. & souvent à du fer qui l'altère. C'est du fel marin ou muriate de soude, qu'on retire cet acide, ainfi que nous le verrons dans l'hiftoire de ce sel. S'il est fort & concentré, il exhale, quand on l'expose à l'air, une vapeur ou fumée blanche. Il a une odeur vive & pénétrante, qui, très-divisée, ressemble un peu à celle du citron, ou de la pomme de reinette. On le nomme alors acide muriatique fumant. Ces fumées font d'autant plus abondantes que l'air est plus humide. Si, lorsqu'on débouche, un flacon qui contient cet acide, on approche la main de son goulot, on sent une chaleur manifelle, due à la combinaison de l'acide en vapeur avec l'eau atmosphérique.

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 473

L'acide muriatique rougit fortement le sirop de violettes, & toutes les couleurs bleues végétales, mais il ne les détruit pas. Cette liqueur, quelque concentrée & quelque sumante qu'elle soit, n'est point l'acide muriatique pur & isolé, mais cet acide uni à beaucoup d'eau. M. Priestley a mis cette vérité hors de doute, en nous apprenant qu'on peut réduire cet acide en gaz, & l'obtenir permanent dans cer état au-dessis du mercure, à la pression & à la température de l'atmosphère. C'est donc de ce sgaz que nous devons examiner les propriétés, si nous voulons connoître celles de l'acide muriatique sans mélange, & dans son état de pureté parfaite.

Le gaz acide muriatique s'obtient en chauffant làcide liquide & fumant dans une cornue dont le bec est reçu fous une cloche pleine de mercure. Ce gaz, beaucoup plus volatil que l'eau, passe dans la cloche; il présente tous les caractères apparens de l'air, mais il est plus pefant que lui; il a une odeur pénétrante; il est si caussique, qu'il enslamme la peau & y cause souvent des démangeaisons vives; il sussoque les animaux; il éteint la slamme des bougies, en l'agrandissant d'abord & en donnant à son disque une couleur verte ou blauâtre; il est absorbé par les corps spongieux.

Ffii

. La lumière ne paroît pas l'altérer d'une manière sensible. La chaleur le rarésie & augmente prodigieusement son élasticité. L'air atmosphérique mêlé fous des cloches avec le gaz acide muriatique, lui fait prendre la forme de fumées ou de vapeurs, & s'échauffe légèrement, ce qui prouve qu'il y a combinaison. Plus l'air est humide, plus ces vapeurs sont apparentes : aussi ne sont-elles pas sensibles sur les hautes montagnes où l'air est très-sec, suivant l'observation de M. d'Arcet. C'est donc à l'eau contenue. dans l'atmosphère, que l'on doit attribuer les vapeurs blanches qu'exhale l'acide muriatique en liqueur. Cet acide liquide non plus que son gaz, n'absorbent pas sensiblement l'air vital dans son état élastique, quoiqu'ils puissent se combiner avec l'oxigène par des moyens appropriés, comme nous le ferons voir plus bas. On affure qu'en agitant fortement de l'acide muriatique liquide avec de l'air vital, il y a une portion de ce dernier absorbée.

Le gaz acide muriatique se combine avec rapidité à l'eau. La glace s'y fond sur-le-champ & l'absorbe avec promptitude. L'eau, en s'unissant à ce gaz, s'échausse alle s fortement. Saturée, elle se refroidit & imite parfaitement l'acide liquide d'où on a tiré le gaz par la chaleur; elle exhale des vapeurs blanches; elle n'a

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 455 point de couleur; elle rougit le firop de violettes, &c. Nous verrons par la fuite que c'est en recevant dans de l'eau pure ce stude élaftique, & en la faturant, qu'on obtient l'acide muriatique liquide le plus concentré & le plus pur.

Le gaz acide muriatique n'a point d'action fur la terre filicée; il se combine à l'alumine & forme avec elle le muriate alumineux.

Il s'unit aux substances salino-terreuses, avec lesquelles il constitue les muriates barytique, magnésien & calcaire.

Sa combination avec la potaffe produit le fel fébrifuge de Sylvius, ou le muriate de potaffe; celle avec l'alkali minéral ou la foude, donne naissance au fel marin, fel commun ou muriate de soude.

Le gaz muriatique mis en contact avec le gaz ammoniac, s'échauffe beaucoup; ces deux fluides élaftiques se pénèrrent; il se some sur-le-champ un nuage blanc; le mercure remoure dans les cloches, & bientôt leurs parois se trouvent tapissées de cristaux ramissés, qui ne sont que du sel ammoniac ou muriate ammoniacal. Si les deux gaz sont bien purs, ils disparoissent la forme concrète, & que la chaleur s'en dégage. Cette expérience est une de celles qui

prouvent 1°, que les corps qui paffent de l'état liquide à celui de fluide élaflique, abforbent dans ce paffage une quantité quelconque de matière de la chaleur ou de calorique, car. l'acide muriatique ne devient gaz que par l'accès de la chaleur; 2°, que les fluides élafliques laiffent échapper en repaffant à la liquidité ou à la folidité, la chaleur qu'ils avoient abforbée dans leur aérification; 3°, que c'est à cette chaleur abforbée & combinée qu'est du l'état élaflique, & que tous les fluides àériformes font des composés auxquels la chaleur fixée ou le calorique donne cette forme, comme nous l'avons déjà expôté ailleurs.

L'acide muriatique abforbe l'acide carbonique; l'action réciproque de ces deux acides, n'a point encore été examinée convenablement. On fait que le premier est plus fort que le , fecond, & qu'il dégage celui-ci de toutes ses bases pour se combiner avec elles; quant à fes distérens degrés d'attraction pour les diverses bases alkalines, Bergman les indique dans l'ordre sinvant: la baryte, la potasse, la foude, la chaux, la magnésie, l'ammoniaque & l'alumine.

On re connoît pas la nature intime de l'acide miriatique, & les principes qui entrent dans sa composition. Beccher pensoit qu'il étoit

## D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 457

formé d'acide fulfurique uni à la terre mercurielle, parce qu'il avoit observé que cet acide avoit beaucoup d'affinité & se combinoit trèsbien avec tous les corps dans lesquels il admettoit ce principe, tels que l'arfenic, le mercure, &c. Stahl n'a point éclairei l'opinion de Beccher sur cet acide. Parmi toutes les expériences ingénieuses des modernes, il n'en est » encore aucune qui puisse jetter quelque jour fur les principes qui constituent l'acide muriatique. Comme on ne connoît point sa base acidifiable, on ne fait point s'il a deux états relativement à la faturation de cette base par l'oxigène : le premier où la base seroit saturée & où cet acide seroit le plus fort ; le second où il n'y auroit pas la même quantité d'oxigène, & où l'acide seroit plus foible, comme nous l'avons observé pour les acides sulfurique & sulfureux, nitrique & nitreux. On n'a même point encore démontré la présence de l'oxigène dans l'acide muriatique, & ce n'est que la force de l'analogie qui porte à l'admettre dans cet acide.

Schéele est le seul chimiste qui ait fait en 1774 une découverte importante sur les dissertes états dans lesquels existe cet acide. Ce favant ayant dissillé de l'acide muriatique sur de l'oxide de manganéle, obtint cet acide sous la forme d'un gaz jaunâtre, d'une odeur très-

piquante, d'une grande expansibilité, & dissolvant facilement tous les métaux, fans en excepter le mercure & l'or. Il crut que dans cette opération, la manganèse qu'il regardoit comme très-avide du phlogistique, s'emparoit de celui de l'acide muriatique; aussi appela-t-il ce dernier acide marin déphlogistiqué, & pensa-t-il qu'il dissolvoit l'or en raison de son avidité pour s'unir au phlogistique; cependant aucune expérience politive ne démontroit la préfence du principe inflammable dans cet acide, & j'avois soupconné en 1780, que c'étoit la base de l'air vital contenue dans la manganèle, qui s'uniffoit à l'acide muriatique ; comme on peut le voir dans la première édition de mes Elémens, aux articles Eau régale, Manganèse, &c. M. Berthollet mon confrère, a changé cette affertion en une vérité démontrée par des expériences aussi exades qu'ingénieuses.

L'acide muriatique difiillé fur l'oxide de manganéle, lui a donné des vapeurs jaunes lans le fecours du feu: en chauffant la cornue & en recevant ces vapeurs dans des flacons pleins d'eau & plongés dans la glace, elles ne s'y diffolvent que très-peu; & l'eau en est bientôt faturée; alors le gaz qui est excédent à la faturation de l'eau, prend une forme concrète & tombe en crissaux au sond de la liqueur. Ce D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 459 fel se fond & s'élève en bulles élastiques à la plus légère chaleur.

L'acide muriatique oxigéné en liqueur ou dissous dans l'eau, a , suivant M. Berthollet , une saveur auslère sans être acide; il blanchit & détruit les couleurs végétales sans les faire paffer au rouge; il ne chaffe point l'acide carbonique de ses bases, & il ne sait point effervescence avec les substances alkalines chargées de cet acide; enfin il n'a point les propriétés des acides. Si on le chauffe avec de la chaux vive, il fait effervescence; il se dégage de l'air viral, & le résidu est à l'état de muriate calcaire, ce qui dépend du dégagement en gaz de l'oxigène qui faturoit l'acide. L'aeide muriatique oxigéné produit une effervescence dans fa combinaifon avec l'ammoniaque pure; mais le résultat de cette combinaison est, d'un côté de l'eau, de l'autre du gaz azotique. Dans cette expérience l'acide muriatique oxigéné & l'ammoniaque sont tous deux décomposés; l'hydrogène, qui est un des principes de l'ammoniaque, s'unit à l'oxigene de l'acide muriatique qui en est surchargé, & forme de l'eau ; tandis que l'azote, fecond principe de l'ammoniaque, s'unit au calorique, se sépare sous forme élassique, & produit le mouvement d'effervescence qu'on observe dans cette expérience. Enfin l'acide muriatique

oxigéné change les métaux en oxides & les diffout sans effervescence; il passe à l'état d'acide muriatique ordinaire, en détruisant les couleurs végétales. Toutes ces expériences prouvent que l'acide muriatique déphlogistiqué de Schéele, all une combinaison de cet acide pur avec la base de l'air vital ou l'oxigène, & qu'il mérite le nom d'acide muriatique aéré ou oxigéné, comme je l'avois indiqué dans ma première édition. M. Berthollet n'a pas encore déterminé la quantité d'oxigène qu'abforbe l'acide muriatique pour acquérir les propriétés nouvelles qui ont été exposées (1). Il vient de découvrir (mars 1787) que le gaz muriatique oxigéné, reçu dans une lessive de potasse caustique, forme un sel neutre cristallisable, qui détonne fur les charbons comme le nitre & même mieux. qui donne de l'air vital ou gaz oxigène trèspur par l'action du feu, & qui laisse après ces deux essais du muriate de potasse. Ces expériences prouvent de plus en plus la théorie que j'ai le premier exposée, il y a sept ans, sur la nature de l'acide muriatique oxigéné; puifque c'est manifestement à la présence de l'oxigène surabondant qu'est due cette détonation du muriate

<sup>(1)</sup> Voyez Journ. de Fhys. come XXVI, pag. 321, Mai 1785.

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 461 oxigéné de potasse. La soude ne forme avec l'a-

cide muriatique oxigéné, qu'un fel deliquefcent.
On emploie l'acide nutriatique dans quelques arts, & fur-tout dans la Docimafie humide (1).
En médeciné on l'administre très-étendu d'eau, comme diurétique, anti septique & rafraîchisfant; il fait la base du remède du Prieur de Chabrières, pour les descentes. On s'en sert à l'extérieur pour faire naître des eschares & détruire les parties altérées, dans le mal de gorge gangreneux, les aphtes de même nature, &c. Mélé à une certaine quantité d'eau, il constitue les-bains de pieds employés comme un secret par quelques personnes, pour rappeler la goutte dans les parties inférieures.

Quant à l'acide muriatique oxigéné, il est connu depuis trop peu de tens pour qu'on en fasse encore beaucoup d'usige. M. Berthollet pense qu'il pourra être employé avec succès, pour découvrir dans quelques instans ou dans quelques heures, les esses que l'air produit à la longue sur les étosses colorées, & pour en faire reconnoître la fixité ou l'altérabilité. Il l'a proposé nouvellement pour blanchir les toiles, les fils écrus; & les premiers essais affez

<sup>(1)</sup> Vide Bergman, vol. II. Opufc, de Docimafiá humid1, &c.

en grand à Paris, promettent un fuccès heureux. On pourra aussi l'employer pour blanchir promptement la cire jaune, & sur tout la cire verte de nos siles.

#### Sorte III. ACIDE PLUORIQUE.

L'acide fluorique, découvert par Schéele, a reçu ce nom parce qu'on le retire d'une espèce de sel neutre terreux, que nous connoîtrons par la suite sous le nom de spath fluori

Cet acide pur est sous forme de gaz, & nons devons en examiner les propriétés dans cet état. Le gaz acide suorique est plus pesant que l'air. Il éteint les bougies & tue les animaux. Il a une odeur pénétrante qui approche de celle du gaz acide muriatique, mais qui est un peu plus active. Il est d'une telle caussicité qu'il ronge la peau, pour peu qu'elle soit exposée quelque tems à son contact. Il n'est pas altéré sensiblement par la lumière; la chaleur le dilate sans en changer la nature.

L'air atmosphérique trouble sa transparence & le change en une vapeur blanche, en raison de l'eau qu'il contient; ce phénomère est semblable à celui que présente l'acide muriatique; mais la sunée qui se sorte e gaz fluorique, est plus épaisse.

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 463

Le gaz acide fluorique s'unit à l'eau avec chaleur & rapidité; lorsqu'il a été extrait dans des vaisseaux de verre, il présente un phénomène particulier dans cette union, c'est la précipitation d'une terre blanche très - fine, & qu'on à reconnue pour de la terre filicée. Il femble donc que cet acide ne foit rien moins que pur dans l'état de fluide élaftique. Il n'a donc de pureté, qu'autant que la terre qu'il enlève dans sa volatilisation en a été séparée par l'eau. Ce gaz dissous dans ce fluide, forme l'esprit acide fluorique liquide, dont l'odeur & la causticité sont très fortes, lorsque l'eau en est saturée. Cet acide liquide rougit fortement le sirop de violettes. Il a la fingulière propriété de diffoudre la terre filicée, fuivant Schéele & Bergman. Quoique dans fon union avec l'eau, le gaz acide fluorique dépose une grande quantité de terre filicée, il en retient encore une portion affez confidérable que les alkalis en précipitent.

M. Prieflley s'est apperçu que le gaz acide fluorique corrodoir le verre & le perçoir , & il étoit obligé de prendre pour ses expériences des bouteilles de verre très-épais. Macquer penfoit que cet acide ne produisoit cet esset que dans son état de gaz , & qu'en liqueur ou disfous dans Peau il n'attaquoir plus le verre. Cette opinion étoit fondée sur ce que l'eau pré-

cipite la terre filicée tenue en diffolution par le gaz filtorique: mais comme l'eau ne la fepare pas entièrement, on voit que l'acide fluorique liquide peut agir fur la terre du verre & fur les pierres filiceuses.

On peut décomposer l'acide sluorique liquide, comme on fait l'esprit de sel, en le chaussant dans une cornue dont le bec, est reçu sous une cloche pleine de mercure. On obtient du gaz acide sluorique, & Peau reste pure.

Les deux chimiftes françois qui, fous le nóm de M. Boullanger, ont publié en 1773, une fuite d'expériences fur le fpath vitreux ou fluor fpathique, penfent que l'acide de ce fpath n'est que de l'acide muriatique, combiné avec la marière terreuse que l'eau seule est capable d'en séparer; mais Schéele a répondu vidorieusement à cette opinion, & le regarde comme un acide particulier & très distingué par les diverses combinations auxquelles il donne naisfance. Cette dernière opinion est reçue aujourd'hui du plus grand nombre des chimistes.

L'acide fluorique est le feut acide minéral qui puisse dissoure la terre filicée. Bergman & Schéele avoient pensé en 1779, que cette terre pourroit bien être un composé d'acide sluorique & d'eau, pauce que cet acide en état de gaz, en dépose une quantité notable, quand il est

### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 465 en contact avec l'eau; mais il est prouvé par l'expérience de M. Meyer, que la terre précipitée dans cette expérience, vient des vaisseaux de verre dont une partie a été dissoute par l'acide. Ce chimiste a pris trois vases cylindriques d'étain; il a mis dans chacun une once de fpath vitreux, & trois onces d'acide sulfurique, qui ayant plus d'affinité avec la chaux que n'en a l'acide fluorique, est employé avec succès pour obtenir celui-ci ; il a ajouté à l'un de ces mêlanges; une once de quartz pulvérifé, au fecond une once de verre en poudre, & il a laissé le troisième pur & sans addition; il a suspendu dans chacun des cylindres une éponge mouillée, & il a exposé les vases fermés à une température

moyenne. Une demi-heure après il a trouvé une poussière silicée déposée sur l'éponge du mélange qui contenoit le verre; douze heures après, celui où étoit le quartz, présenta également un enduit terreux sur son éponge; & celle du mélange sans quartz & sans verre, n'offrit aucune apparence de dépôt, même au bout de plusseurs jours. Bergman a envoyé le détail de cette expérience à M. de Morveau, en lui annonçant qu'il renonçoit à son opinion sur la sofmation de la terre silicée par l'union de la

foute par le gaz acide fluorique. Cet acide n'elt donc pur qu'après avoir été précipité par l'eau & les alkalis.

Le gaz & l'acide fluorique liquide s'unit à l'alumine, & forme avec cette terre un fel neutre douceâtre, le fluate alumineux (1), qui prend facilement la confidance d'une gelée épaisse.

Il se combine avec la baryte; le sel qui réfulte de cette combinaison, & que nous nommerons fluate barytique; est pulvérulent.

L'acide fluorique forme avec la magnésie un fel cristallisable, le fluate magnésien.

Il précipite l'eau de chaux, & reforme surle champ le fluate calcaire.

Il se combine aussi avec la potasse, & contitue le ssuate de potasse y avec la soude, & donne naissance au ssuate de soude; ensin avec l'ammoniaque, & il sorme dans cette combinaison le sel que nous nommons ssuate ammoniacal.

L'exposé succind de ces combinaisons salines, démontre que l'acide fluorique est diffé-

<sup>(1)</sup> D'après la nomenclature méthodique que nous avons propofée, il faudroit ici le mot fluorate; mais nous l'abrégeons, comme nous ferons pour l'acide fulfurique, dont les combinations neutres porteront le nom de fulfites, au lieu de celui de fulfurates.

# D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 467

rent de l'acide muriatique; ses affinités avec les bases diverses ajouteront encore à ces preuves. Bergman observe que l'acide suorique uni à la potasse, en est séparé par l'eau de chaux qui précipite la dissolution de ce sel; il en est de même de la dissolution de fluate barytique qui est troublée par la chaux; ce savant présente les attractions électives de cet acide dans l'ordre suivant: la chaux, la baryte, la magnése, la potasse, la foude, l'ammoniaque; mais il convient qu'il saudra plus d'expériences qu'on n'en a encore faites pour les déterminer avec beaucoup d'exactitude.

L'acide fluorique n'a été jufqu'actuellement employé à aucun ufage; mais fa propriété de diffoudre la terre filicée, le rendra vraifemblablement très-utile par la fuite dans les opérations chimiques, Jorfqu'on aura trouvé des procédés propres à l'obtenir plus commodément

qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

#### Sorte IV. ACIDE NITRIQUE.

Ce qu'on nomme esprit de nitre dans les laboratoires, est la combinaison de l'acide avec l'eau. Cet acide liquide bien pur est blanc, mais pour peu qu'il soit altéré, il devient jaune ou rouge, & il exhale une vapeur abondante de la même couleur. Il est d'une telle causticité, qu'il brûle & déforganise sur-le-champ la peau & les muscles. Il rougit le strop de violettes & en détruit entièrement la couleur.

Expofé aux rayons du foleil, il prend, fuiyant Schéele, plus de couleur & de volatilité, ce qui indique une action de la part de la lumière; cette coloration est accompagnée de dégagement d'air vital.

La chaleur volatilise l'acide du nitre, & sépare sous forme de vapeurs rouges la partie colorce de cet acide.

Lorsqu'il est rouge, il s'unit avec violence à l'eau, qui prend une couleur verte & bleue; il s'échausse beaucoup dans cette combinaison.

Lorsqu'il est uni à une grande quantité de ce stude, il constitue l'eau forte.

Les acides blanc & rouge du nitre étoient regardés autrefois comme un feul acide, ne différant que par la concentration; celui qui avoit le plus de couleur, paffoit pour être le plus concentré; mais aujourd'hui on a plus de lumières fur la nature de cette fubflance faline, & l'on fait qu'elle peut être dans deux états différens en général. Dans l'un l'acide du nitre eff fairs couleur, plus pefant, moins volatil, & il n'exhale qu'une fumée blanche; dans l'autre il est coloré depuis le jaune jusqu'au rouge

brun; il est plus léger, plus volatil, & laisse échapper continuellement des vapeurs rouges. plus ou moins abondantes, suivant la température à laquelle il est exposé; Bergman dissingue ces deux états de l'acide du nitre, par les noms de déphlogistiqué pour le premier, & de phlogistiqué pour le second; nous nommons le blanc acide nitrique, & celui qui est coloré acide nitreux. Nous verrons plus bas quelle est la cause de ces différences; il nous suffit de faire observer ici que si l'on soumet à la distillation dans une cornue de verre de l'acide nitreux coloré & fumant, la portion rouge passe la première en vapeurs, & l'acide qui reste dans la cornue devient blanc & fans couleur; plus l'esprit de nitre que l'on dittille est soncé en couleur, plus on obtient de vapeurs, & moins il reste d'acide blanc dans la cornue; & au contraire, fi l'on chauffe dans ce vaisseau un acide nitreux d'un rouge clair, on n'a que trèspeu de vapeur & beaucoup d'acide blanc. Cette expérience prouve que l'acide rouge est plus volatil que celui qui est blanc; & que comme tout esprit de nitre coloré est un composé de. ces deux acides, on peut les obtenir séparés par une distillation bien conduite. Dans cette opération il se dégage toujours une certaine quantité d'air vital, que l'on peut recueillir en

adaptant au ballon un appareil pneumato-chimique. Il faut remarquer que la chaleur rouge des vaisseaux sépare de l'acide nitrique le plus blanc quelques vapeurs rouges, & change la couleur de cet acide , qui devient rutilant ; mais ce changement produit par la chaleur difparoît lorsque l'acide se refroidit, & la vapeur qui s'en est élevée se redissout dans la liqueur. Il arrive la même chofe, quand on unit l'acide nitreux très-coloré à l'eau ; il se dégage une vapeur rouge dans l'atmosphère; la chaleur qui a lieu pour lors colore cet acide déja affoibli, de nitreux qu'il étoit elle le rend tout-à-fait nitrique. Lorsque la chaleur aidée de la lumière produit ce changement sur l'acide nitrique, il se dégage une certaine quantité d'air vital ou gaz oxigène , proportionnée à celle du gaz nitreux qui se forme. C'est en raison de l'attraction qui existe entre la lumière, le calorique & l'oxigène, que cette décomposition de l'acide nitrique, & son changement en acide nitreux, ont lieu. Cet effet de la chaleur rouge de nos vaisseaux, imite celui des rayons du foleil.

L'acide nitrique n'a point d'adion sur la terre slicée; il s'unit à l'alumine, à la baryte, à la magnésie, à la chaux, & aux trois alkalis avec lesquels il sorme les nitrates alumineux, barytique, magnésien, calcaire, de potasse, de

# b'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 471 foude & ammoniacal. Tous ces fels feront examinés plus bas. Les fels formés par l'union des mêmes bafes avec l'acide nitreux, font un peu diffèrens des précédens, & porteront dans notre Nomenclature méthodique, le nom de

L'acide nitrique s'unit avec l'acide carbonique qu'il absorbe en grande partie; on ne connoît pas bien l'action réciproque de ces deux corps.

nitrites.

L'acide nitrique se combine très-rapidement avec, l'acide muriatique ; les alchimistes ont donné le nom d'Eau Régale à ce compose, que nous appellerons derénavant acide nitro-muriarique, parce qu'ils l'ont employé pour dissoudre l'or, le roi des métaux. Il a dû de tout tems paroître fingulier que deux acides, dont chacun en particulier n'a aucune action sur l'or, deviennent capables de le dissoudre quand ils sont réunis. Les alchimistes, contens d'avoir trouvé un dissolvant de ce précieux métal, ne se sont pas inquiétés de la cause de ce phénomène. Ce n'est que depuis quelques années que deux chimistes suédois, Schéele & Bergman, ont cherché à connoître les altérations que les acides nitrique & muriațique éprouvent dans leur union-Schéele a vu : comme nous l'avons déjà obfervé, qu'en distillant de l'acide muriatique sur

de la chaux ou oxide de manganèse, cet acide répandoit une vapeur jaunâtre de la même odeur que celle de l'eau régale; qu'il détruisoit les couleurs bleues végétales, qu'il avoit une action très-forte sur les métaux, & notamment fur l'or qu'il dissolvoit comme l'acide nitromuriatique. Il croit que ces nouvelles propriétés lui viennent de ce qu'il a été privé de son phlogistique par l'oxide de manganèse, & qu'en conséquence il a une très-forte tendance à reprendre ce principe par-tout où il le trouve, ce qui fait qu'il a une action vive fur les matières combustibles. Il l'a appelé, d'après cela, acide marin déphlogistiqué : nous observons d'abord que cette explication est entièrement contraire à la théorie de Stahl, que Schéele semble adopter & étendre, puisque l'acide muriatique, en perdant son phlogistique, acquiert de nouvelles propriétés que ce favant attribuoit à la présence de ce principe, telles que la volatilité, l'odeur forte, l'action sur les matières inflammables. Nous croyons d'ailleurs que tous ces phénomènes peuvent être expliqués avec plus de vraisemblance par la nouvelle théorie, ainsi que nous allons le démontrer tout-àl'heure.

Bergman pense que l'acide nitrique s'empare du phlogistique de l'acide muriatique, & se

dissipe en partie en vapeur, & que ce dernier est dans le même état que lorsqu'il a été distillé sur de l'oxide de manganèse. Ainsi , l'acide nitro-muriatique ne diffout l'or qu'en raifon de l'acide marin déphlogistiqué qu'il contient ; c'est pour cela que cet acide mixte n'est souvent que de l'acide marin. Telle est l'opinion du célèbre chimilte d'Upfal. Voici maintenant celle qui me paroît être d'accord avec les faits. Lorfqu'on verse de l'acide nitrique sur de l'acide muriatique, ces deux liqueurs s'échauffent, se colorent; il fe produit une effervescence & il s'exhale une odeur mixte moins pénétrante que celle de l'acide muriatique, mais tout-à-fait particulière & femblable à celle de cet acide distillé sur l'o-. xide de manganèse. Aussi M. Berthollet a-t-il découvert qu'il se dégage du gaz muriatique oxigéné pendant cette action rapide. L'acide muriatique enlève donc à l'acide nitrique une partie de l'oxigène qu'il contient, & se dissipe en gaz muriatique oxigéné; il reste une portion de cet acide furchargé d'oxigène & de gaz nitreux; c'est ce mêlange qui constitue l'eau régale. On conçoit d'après cela pourquoi il ne faut que très-peu d'acide nitrique, pour donner à l'acide muriatique le caractère d'eau régale, & pourquoi le nitro-muriate d'or ne fournit que de l'acide muriatique à la distillation, ainsi

que cela a lieu pour l'acide nitro-muriatique I. Mais il faut observer que, comme on prend fouvent beaucoup plus d'acide nitrique qu'il n'en faut pour furcharger l'acide muriatique d'oxigène, l'acide nitro-muriatique qui en résulte contient ces deux acides qui agissent chacun à leur manière, & font des fels particuliers avec tous les corps qu'on expose à leur action. Il seroit donc important de déterminer combien il faut d'acide nitrique pour faturer d'oxigène une quantité donnée d'acide muriatique, & pour faire passer cet acide à l'état d'acide nitro-muriatique, fans qu'il contint une portion d'eau forte, qui ne fait que l'altérer & rendre fon action incertaine. D'après cela, il est nécéssaire d'indiquer dans les recherches exactes de chimie , la quantité respective des acides dont est composée l'eau régale que l'on emploie.

Cet acide mixte a moins de pesanteur spécifique que les deux acides qui le constituent. Son odeur est particulière; sa couleur est ordinairement citronée, & tire fouvent fur l'orangé; fon action fur les différens corps naturels le distingue de tous les autres acides. La lumière en dégage du gaz oxigène ou air vital. La chaleur en sépare l'acide muriatique oxigéné. L'eau régale se combine à l'eau dans toutes les pro-

## b'Hist. Nat. et de Chimie. 475

portions, & s'échausse avec ce sluide. Elle ne dissout que peu-à-peu l'alumine; elle s'unit à la baryte, à la magnése, à la chaux & aux différens alkalis, & il résulte de ces combinations des sels, mixtes, qui tanto crisallisent ensemble lorsqu'ils sont également dissolubles, ou bien cristallisent séparément, suivant l'ordre de leur dissolublité. On fait un grand usage de l'eau régale en chimie & dans l'art des essais comme nous l'exposerons sort en détail à l'article des substances métalliques.

La nature intime & la composition de l'acide nitrique, ont beaucoup occupé les chimistes depuis les découvertes de M. Priessley. On a commencé par démontrer que l'opinion de ceux qui croyoient la sormation de cet.acide due à l'acide sussume de cet.acide due à l'acide sussume modification de ce dernier, n'étoit sonde que sur des expériences illusoires; on s'est bientôt apperçu qu'il avoit ses principes particuliers, & voici comment on est parvenu à en déterminer la nature.

On avoit observé depuis long-tems que l'acide nitrique agissoit d'une manière très - vive sur les corps combussibles, & spécialement sur les métaux; il exhale alors dans l'atmosspère une grande quantité de vapeurs rouges, & souvent il se dissipe en entier sous cette forme. Le corps combustible exposé à son action, se trouve bientôt réduit à l'état d'un corps brâlé ou oxidé; souvent même il ensamme subitement les corps combustibles, tels que les huiles, le charbon, le soufre, le phosphore & quelques métaux. Stahl attribuoit cet effet à la rapidité avec laquelle l'acide se combinoit au phlossifique des corps combustibles; mais cette théorie ne suffission pour l'explication de ce phénomène.

M. Priestley, en recevant sous une clocke pleine d'eau la vapeur qui se dégage pendant l'action de l'actie intrique sur le ser, s'est apperçu qu'au lieu d'un fluide vaporeux rouge, on obtient un gaz transparent & sans couleur, comme l'air, qu'il a désigné sous le nom de gaz nitreux.

Ce gaz a tous les caractères extérieurs de Pair; mais il en diffère par un grand nombre de propriétés chimiques. Il a une pesanteur un peu moindre; il ne peut servir ni à la combustion, 'ni à la respiration; il est fortement antiseptique, il n'a point de saveur sensible, il n'altère qu'à la longue la couleur du sirop de violettes. Le gaz nitreux n'est pas manisestement altéré ou au moins d'une manière connue par la lumière. La chaleur le dilate; l'air vital s'y combine avec promptitude, & le met dans l'état d'acide nitreux; l'air atmosphérique produit

le même effet, mais avec moins d'intenfité. Cette combinaifon présente plusieurs phénomènes importans. Dès que l'air est en contact avec le gaz nitreux, ces deux fluides, qui n'ont aucune couleur, deviennent rouges & semblables à l'acide nitreux ; il s'excite une chaleur affez vive ; l'eau remonte dans le récipient & absorbe toutes les vapeurs rouges qui lui donnent les caractères de l'eau forte. Plus l'air est pur, plus ces phénomènes font rapides & marqués, & moins il en faut pour changer une quantité donnée de gaz nitreux en acide nitreux. M. Lavoisier a trouvé qu'il falloit seize parties d'air atmosphérique, pour saturer sept parties & un tiers de gaz nitreux, tandis que quatre parties d'air vital suffisent pour saturer complètement la même quantité de ce gaz. Ce beau phénomène ressemble parfaitement à une combustion, comme l'a pensé Macquer. En effet, il est accompagné de chaleur, d'absorption d'air, de production d'une matière faline; & l'on peut regarder la couleur rouge foncée qui fe produit alors, comme une espèce de flamme.

Comme dans cette recomposition artificielle de l'acide nitreux, l'air produit distressesses estes fuivant sa pureté, M. Priessley a pensé que le gaz nitreux pourroit servir de pierre de touche pour connoître la quantité d'air vital que con-

tient un air quelconque, en prenant pour les deux termes celui de l'air le plus impur ou d'un gaz non respirable, tel que l'acide carbonique qui ne change en aucune manière le gaz nitreux, & celui de l'air vital qui l'altère le plus. Cette épreuve consiste à employer des quantités connues & proportionnelles de ces deux gaz, & à observer celles qui sont nécessaires pour leur faturation complète & réciproque. Moins il faut d'air pour faturer le gaz nitreux, & plus cet air est pur; plus au contraire on est obligé d'en employer, & moins il a de pureté.

Plufieurs phyficiens ont cherché les moyens de porter dans cette expérience la précifion la plus rigoureufe. M. l'abbé Fontana est celui de tous qui a le plus avancé ce travail; il a imaginé un Eudiomètre, dont on trouve une exaste description dans les recherches sur les végétaux de M. Ingen-House. On peut avec cet instrument apprécier presqu'à l'insini les degrés de pureté ou d'impureté de l'air qu'on examine; mais son usage demande un exercice & une attention qui le rendent nécessairement difficile & susceptible d'erreurs, comme l'auteur lui-même, l'a fait observer.

Il est encore important de remarquer que ces expériences, ingénieuses & utiles en ellesmêmes, n'ont pas à beaucoup près l'avantage D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 479 qu'on s'en étoit promis pour la fanté des hommes, & pour la partie de la médecine qui s'occupe de leur confervation. Elles n'indiquent jamais que la quantité d'air respirable contenue dans celui qu'on examine; mais elles n'apprennent rien sur les qualités nussibles de ce stude, relatives aux autres sonctions de la respiration; telles que son action sur l'essonac, sur la peau & en particulier sur les ners, esses qui ne peuvent être connus que par l'observation des médecins, & qui cependant se rencontrent dans presque toutes les altérations de l'air.

Les chimistes ont été plusieurs années partagés sur la cause de la production de l'acide nitreux, par le mêlange du gaz nitreux & de l'air vital. M. Priestley, auquel est due cette découverte, pense que le gaz nitreux n'est que de l'acide nitreux furchargé de phlogistique, & que l'air pur ayant plus d'affinité ayec ce dernier corps que n'en a l'acide, s'en empare & laisse l'acide nitreux libre; mais cette théorie est bien loin d'expliquer entièrement ce phénomène, puisque le résidu de la combinaison du gaz nitreux avec l'air vital, n'est absolument rien lorfque l'expérience est faite avec des fluides élassiques bien purs, & puisque l'acide nitreux formé dans cette opération pèse beaucoup plus que le gaz nitreux employé.

M. Lavoisier a pensé que cette propriété du gaz nitreux de reformer l'acide nitreux avec de l'air pur, étoit capable de lui faire connoître la composition de cet acide. Ayant combiné deux onces d'un esprit de nitre dont la force lui étoit connue, avec une quantité donnée de mercure, il a retiré de cette combinaison cent quatre-vingtseize pouces de gaz nitreux, & deux cens quarante-fix pouces d'air vital. Pendant le dégagement du premier gaz, le mercure changea de forme ; il reprit ensuite son état métallique , fans avoir éprouvé aucun déchet, lorfque l'air vital en eut été dégagé; il conclut de cette expérience, faite avec beaucoup d'exactitude, 1°. que le mercure n'a éprouvé aucune perte dans l'opération, & que ce n'est point à ce métal qu'il faut attribuer les fluides élassiques qu'on a obtenus; 2°. qu'il n'y a que l'acide nitreux qui a pu les fournir en se décomposant; 3°, que l'acide nitreux qu'il a employé, & dont le poids étoit à celui de l'eau distillée, comme 131607 est à 100000, paroît être formé de trois principes, le gaz nitreux, l'air vital & l'eau, dans les proportions suivantes par livre; gaz nitreux, 1 once 51 grains 1; air vital, 1 once 7 gros 2 grains 1; eau, 13 onces 18 grains; 4°. que le gaz nitreux est de l'acide nitreux moins l'air vital ou l'oxigène; 50, que dans toutes les opérations

rations où Pon obtient du gaz nitrique, Pacide nitrique est décomposé, & son oxigène absorbé par le corps combustible avec lequel il a plus

d'affinité qu'avec le gaz nitreux.

Cependant il y a toujours une difficulté dans cette opinion; c'est que M. Lavoisier n'a pas pu recomposer tout l'acide employé, & qu'il en a perdu au moins la moitié; qu'il y avoit beaucoup plus d'air pur qu'il n'en auroit fallu pour faturer le gaz nitreux obtenu. Il avoue qu'il ignore à quoi tient cette circonflance. Macquer croit que cela dépend de la perte du phlogistique ou de la lumière qu'il regarde comme un des principes de l'acide nitrique, & qui, se dissipant par les pores des vaisseaux pendant sa décomposition, laisse une partie de son air pur qui ne peut pas se dissiper de la. même manière; on verra tout-à-l'heure que ce n'est point là la vraie cause de ce phénomène.

La portion de gaz réfidu après le mélange de l'air vital & du gaz nitreux, formoit encore une objection contre la théorie de M. Lavoifier; & quoique ce réfidu n'eût été que très-peu déchofe dans fon expérience, puisque fept parties & un tiers de gaz nitreux, avec quatre parties d'air vital, n'en avoient donné qu'un trentequatrième de leur volume total, il étoit em-

Tome I.

barrassant d'en trouver la raison. Il est vrai que M. Lavoisier a assuré depuis, que l'on avoit encore beaucoup moins de résidu en employant des matériaux très-purs & dans des proportions très-exactes. Ensin on verra dans un instant, qu'on peut parvenir à faire une combinaison d'air vital & de gaz nitreux assez pour qu'il n'y ait point de résidu.

La même difficulté n'existe point pour la connoissance du résidu aérisorme que l'on obtient après la combination de seize parties d'air atmosphérique, & de sept parties & un tiers de gaz nitreux; on sait que ce ssuide élastique est de la mosete atmosphérique, ou du gaz azotique. On conçoit aussi comment le contact de l'eau peut altérer à la longue le gaz nitreux, & le changer en acide en raison de l'air qu'elle contient.

Mais dans la théorie de M. Lavoisier, il reftoit à rechercher quelle est la nature du gaz nitreux, & ce point a été éclairei par une belle expérience de M. Cavendish. Ce chimiste ayant introduit dans un tube de verre sept parties d'air vital obtenu sans acide nitrique, & trois parties de gaz azotique ou mosete atmosphérique, & ayant excité l'étincelle élestrique dans ce mêlange, s'apperçuit qu'il diminuoit beaucoup de volume, & parvint à le changer en acide ni-

trique; il penfe donc que cet acide est une combinaison de sept parties d'air vital, & de trois parties de gaz azotique, & que lorsqu'on lui enlève quelques portions du premier de ces principes, comme cela a lieu dans la dissolution des métaux, &c. il passe à l'état de gaz nitreux; ce dernier n'est conséquemment dans cette opinion, qu'une combinaison de gaz azotique, avec moins d'air vital qu'il n'en faut pour constituer l'acide nitreux , & il ne s'agit que d'ajouter de l'air vital au gaz nitreux, pour lui donner le caractère d'acide. Ces expériences & leur ingénieuse théorie jettent un grand jour sur la formation de l'acide nitrique par la putréfaction des matières animales; on fait qu'il se dégage de ces matières qui se pourrissent une grande quantité de gaz azotique, & la nécessité du contact de l'air pour la production de cet acide se conçoit aisément, lorsque l'expérience prouve qu'il est formé par la combinaison & la fixation de ces deux fluides élaftiques.

Il elt facile d'apprécier auffi la différence qui exilte entre l'acide du nitre blanc & pur , & celui qui est coloré, fumant, & que les chimiftes du Nord appelleut phlogiftiqué; ou entre les acides nitrique & nitreux. Ce dernier exilte toutes les fois que la proportion de fes deux principes n'est pas celle qui constitue

484

l'acide nitrique pur ; c'est-à-dire , lorsqu'il n'y a plus une combinaison de trois parties d'azote & de sept d'oxigène; mais comme une foule de circonstances, & tous les procédés phlogiftiquans en général, peuvent diminuer la proportion de l'oxigène en en absorbant des quantités très-variées, il est alsé de concevoir . 1° . que cet acide est très - altérable, & doit souvent être plus ou moins coloré & fumant ; 2° qu'en raison de la quantité d'oxigène qui lui aura été enlevé, il pourra être dans beaucoup d'états différens depuis le plus pur & qui contient le plus de ce principe, jusqu'au gaz nitreux qui n'en contient plus affez pour être véritablement acide; 39, que si l'on prive le gaz nitreux de la portion d'oxigene qu'il contient encore, on le réduira à l'état de gaz azotique ou de mosète; 4°. que l'adhérence entre l'oxigène & l'azote étant très-peu considérable, & la plupart des corps combustibles ayant plus d'affinité avec le premier que n'en a l'azote, l'acide nitrique doit être décomposé avec beaucoup de facilité & par un grand nombre de corps. Ces. quatre propriétés remarquables de l'acide du nitre fervent à l'explication d'un grand nombre de phénomènes. 1°. On conçoit que dans cet acide le gaz azotique & l'air vital y sont privés de beaucoup de calorique ; qu'ainsi

ils y sont dans l'état d'azote & d'oxigène; 2º. que lorsqu'on le décompose par un corps combustible, le gaz nitreux qui se dégage n'a pas besoin d'autant de calorique pour être fous forme élaftique, que l'air vital & le gaz azotique ; 3º. que ces deux fluides élastiques ne peuvent pas se combiner dans leur état gazeux; 4°. qu'en conféquence l'air vital qu'on obtient des préparations nitreufes fortement chauffées, comme le précipité rouge, le nitrate de plomb, le nitre ordinaire, &c. doit contenir une portion de mofète ou de gaz azotique, & que c'est ce gaz qui forme le résidu après l'union de l'air vital & du gaz nitreux; réfidu qui n'existe pas quand on se sert d'air vital dégagé des feuilles des végétaux, & de celui qui est obtenu du manganèfe ; r°. qu'il en est quelquefois de même du gaz nitreux, qu'il peut contenir une portion de gaz azotique ou mosète à nud, que cela doit arriver lorsqu'on prépare ce gaz avec des corps qui, étant très - avides d'oxigène, l'enlèvent presque tout entier à l'acide nitrique, comme le fer, les huiles, &c. 6° que de l'acide nitreux coloré & contenant un excès de gaz nitreux, ou d'azote, ou de base de la mosète, est dans un état fort différent de celui dont les deux principes sont au point de faturation, & qu'en raison de leurs propriétés différentes, il

falloit les distinguer par des noms particuliers. Nous nommons l'acide blanc le plus rare & cependant le plus pur, acide nitrique, pour fe conformer aux autres dénominations . & nitrates ses sels neutres. Nous donnons le nom d'acide nitreux à celui qui est rouge, & celui de nitrites à ses combinaisons falines. Il est vrai qu'on n'a que rarement occasion de parler. de ces dernières; car quoique l'acide nitreux ou celui qui est rouge & fumant soit plus commun que le blanc, il est très-rare qu'il reste tel dans fon union avec les bases alkalines; la portion de gaz nitreux excédant s'échappe pendant qu'il se combine, il ne reste dans la combinaison que l'acide nitrique ou le plus pur. On verra que ces sels nitrites, ou contenant l'acide avec excès de gaz nitreux, ne se forment que par l'action de la chaleur fur les véritables nitrates.

Les affinités de l'acide nitrique pour les bases alkalines, sont les mêmes que celles de l'acidé muriatique, & Bergman les range dans le même ordre; savoir, la baryte, la potasse, la soude, la chaux, la magnésse, l'ammoniaque & l'alumine. Suivant ce célèbre chimiste, l'acide nitreux ou phlogissiqué a les mêmes attrassions électives que cet acide pur. Il est plus sort que les acides précédens, & il dégage les acides

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 487, carbonique, fluorique & muriatique, des bases auxquelles ils sont unis.

L'acide du nitre est d'un usage très-multiplié dans les arts, sous le nom & dans l'état d'eaur forte; il est sur-tout employé pour dissoudre le mercure , le cuivre : l'argent par les chapeliers. les graveurs, les doreurs, dans les travaux docimastiques & métallurgiques, dans les monnoies, &c. On s'en fert en chirurgie pour détruire peu-à-peu les porreaux, & les petites tumeurs indolentes fans inflammation. Il est utile en pharmacie pour beaucoup de préparations médicinales, tels que l'eau mercurielle le précipité rouge, la teinture martiale alkaline de Stahl, l'onguent citrin, &c. &c. Nous nous occuperons de ces usages & d'un grand nombre d'autres, dans les divers articles auxquels ils ont rapport.

#### Sorte V. ACIDE SULFURIQUE.

L'acide fulfurique qu'on a appelé jufqu'acquellement acide vitriolique, est une fubliance faline très-caussique, qui, lorsqu'elle est concentrée, brûle & cautérise la peau, rougit le strop de violettes sans détruire sa couleur, & n'a qu'une saveur aigre un peu stiptique lorsqu'elle est sort étendue d'eau. Cet acide pur est fous la forme d'un ffuide oléagineux très tranfparent, pesant le double de l'eau distillée, sans odeur, qui contient l'acide uni à l'eau d'avec laquelle on ne peut le féparer entièrement par aucun moyen connu; on lui a donné le nom d'acide vitriolique, parce qu'on le retiroit autrefois du vitriol martial par la distillation; aujourd'hui on l'obtient en France & en Angieterre par la combussion complète du source, comme nous l'exposerons plus en détail dans l'histoire de cette substance combustible. Son extraction & sa nature exigent donc que dans une nomenclature méthodique & régulière, on lui donne le nom d'acide sus sur la sur le son.

Lorsqu'il est bien concentré, on l'a nomme très improprement huile de vitriol, en raison de sa consistance.

Cet acide est succeptible de prendre la forme concrète, foit qu'on l'expose au froit , comme on le verra plus bas, soit qu'on le combine avec pluseurs studes étalliques, ainsi qu'on le démontrera par la suite.

On ne connoît pas l'adion de la lumière sur l'acide sussimiles ontavancé que l'huile de vitriol exposée dans des vaisseaux bien bouchés, aux rayons du soleil, prenoît peu-à-peu de la couleur, & qu'il s'y formoit même du sousse.

#### D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 489 ment prouvée, & il est même très-vraisemblable qu'elle n'a pas lieu, parce que nous verrons par la suite que l'acide s'illurique ne peut passer a l'état de sousre qu'autant qu'il perd son air pur

ou fon oxigène, & cette féparation ne peut pas avoir lieu dans des vailfeaux clos.

Stahl regardoit l'acide sulfurique comme le plus universellement répandu dans la nature, & comme le principe de tous les autres. La première de ces affertions, fondée sur ce que des linges imprégnés de potasse & exposés à l'air, se convertissoient à la longue en sulfate de potasse, c'est-à-dire, en un sel neutre qu'on fait être formé par l'union de cet alkali avec l'acide sulsurique, est démontrée fausse aujourd'hui, puisque ces linges ne contiennent pas un atome de ce fel, mais bien du carbonate de potasse, ou la combinaison de cet alkali avec l'acide carbonique. Quant à la seconde, rien n'est moins démontré que la formation de tous les acides par celui du foufre; les recherches des modernes ont prouvé que chaque acide a ses principes particuliers & différens de ceux des autres, excepté la base de l'air vital ou oxigène, qui entre dans la composition de toutes ces fubstances.

L'acide sulfurique chaussé dans une cornue, perd d'abord une partie de son eau, se con-

centre à mesure, & ne se volatilise qu'à une forte chaleur. S'il est coloré, il perd sa couleur & devient blanc par l'action du feu. Cette double opération que l'on fait en même tems, s'appelle concentration & redification de l'acide : pendant qu'elle a lieu, il se dégage un gaz très-odorant; très-pénétrant, que nous connoîtrons bientêt fous le nom de gaz acide sulfureux', & qui étoit la cause de sa couleur. Quoique cene opération paroiffe rendre l'acide sulfurique plus blanc & plus pur, on doit cependant la pouffer plus loin, fi l'on veut avoir éet acide dans un grand degré de pureté; en effet, dans fa concentration ordinaire, on ne lui enlève que de l'eau & du gaz acide sulfureux, mais on n'en sépare point les matières fixes qui peuvent l'altérer ; il faut pour cela distiller cet acide jusqu'à siccité, en changeant de récipient lorsqu'il a été concentré par la première partie de l'opération; il reste alors dans la comue un peu de réfidu blanc, dans lequel on trouve du fulfate de potaffe, & quelques autres substances qui se dissolvent dans cet acide pendant sa fabrication.

L'acide sulfurique concentré, exposé à l'air, en attire l'humidité, & perd une partie de sa sorce & de sa caussicué; il prend aussi de la ceuleur, à cause des matières combustibles qui

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 491 voltigent dans l'atmosphère, & sur l'esquelles cet acide a beaucoup d'adion; il absorbe souvent presque le double de son poids d'eau atmosphèrique.

Mi le duc d'Ayen a démontré par de belles expériences faites dans le froid violent du mois de Janvier 1776, que cet acide bien concentré, expofé pendant quelques heures à un froid de treixe à quinze degrés au thermomètre de Réaumur, est suiceptible de se geler; que lorsqu'il est étendu dans deux ou quatre parties d'eau, il ne se gele plus; que si, lorsqu'il est gelé, on le laisse toujours exposé à l'air, il devient suice, quoique le froid soit plus considérable que celui auquel il se gèle. Ce dermier phénomène est dù à l'eau qu'il absorbe de l'atmosphère, & avec laquelle il s'unit en produissant une chaleur qui s'oppose à fa congélation.

L'acide fulfurique s'unit à l'eau avec tous les phénomènes qui annoncent une pénétration fuebite & une combination intime. Il se produit une chaleur vive, une effèce de fifflement; il se dégage une odeur graffe particulière. Le bruit excité pendant cette union, est dû au dégagement de l'air contenu dans l'eau, qu'on voit fortir sous la forme de petites bulles. L'acide noyé dans l'eau a perdu beaucoup de sa

faveur; fa fluidité est beaucoup plus considérable: il potte alors le nom d'esprit de vitriol; on peut en le chaussant volatiliser l'eau qui l'associate, & le faire repasser par la concentration à l'état d'acide sussantique concentré.

Cet acide n'a point d'action sur la terre silicée & fur les pierres quarzeuses; il n'en a pas davantage sur la même terre fondue avec de petites portions d'alkalis fixes. Il se combine avec l'alumine, la baryte, la magnéfie, la chaux & les alkalis. Il forme dans ces combinaifons le sulfate d'alumine ou l'alun, le sulfate barytique ou le spath pesant, le sulfate de magnésie cu sel d'Epsom, le sulfate de chaux ou la selénite le sulfate de potasse ou tartre vitriolé, le sulfate de soude ou sel de Glauber, & le sulfate ammoniacal; ses attractions électives pour ces bases, sont les mêmes que celles des acides muriatique & nitrique; mais il adhère plus forrement à ces substances que tous les autres acides minéraux, & il est susceptible de les en dégager.

On n'a point encore examiné convenablement l'adion de l'acide fulfurique fur les autres acides; on fait feulement, 1°, qu'il abforbe l'acide carbonique, & même en très-grande quantité; 2°, qu'il s'unit fi facilement avec l'acide munitaique, que l'orsqu'on fait ce dernier mélange,

il se produit de la chaleur, & il se dégage une grande quantité de gaz acide muriatique en vapeurs blanches très-abondantes. Boerhaave à dit dans sa Chimie, que l'acide muriatique rendoit l'huile de vitriol concrète; peut-être trouvera-t-on cette propriété dans l'acide muriatique oxigéné; 3° que l'acide nitrique blanc & pur versé sur de l'acide sulfurique noirci par quelque corps combustible, lui ôte sa couleur, le rend, transparent & s'exhale en gaz nitreux lorsqu'on chauffe ce mêlange; 4°. que le gaz nitreux uni à cet acide, est susceptible de lui faire prendre la forme concrète, comme nous l'exposerons plus en détail à l'article de la décomposition du nitrate de potasse par le sulfate de fer-

La manière dont l'acide fulfurique agit sur les corps combuttibles, répand, du jour sur la nature & sur les principes de cet acide. Toutes les fois qu'un corps combustible, comme un métal ou bien une matière végétale ou animale quelconque, est mis en contact avec l'acide sustingue concentré, ce corps passe puis ou moins vite à l'état d'une matière brûlée, & l'acide est décomposé.

Toutes les matières qui contiennent de l'huile fe noirciffent, lorfqu'on les tient plongées pendant quelques minutes dans l'acide fulfurique

concentré & froid. Cet acide se colore d'abord en brun & passe bientôt au noir. Si l'on y plonge une substance inflammable en combustion, comme un charbon ardent, l'acide sulsurique prend fur-le-champ l'odeur & la volatilité du foufre qui brûle; il répand une fumée blanche d'une odeur vive & fuffoquante. Si pour mieux concevoir ce qui se passe dans ces combinaifons, on met cet acide en contact avec un corps combultible plus fimple que les substances organiques, & dont les altérations sont plus aifées à suivre & à apprécier que celles de ces matières, alors on peut parvenir à connoître & à féparer les principes de l'acide sulfurique. En chauffant à cet effet un mêlange de cet acide concentré & de mercure dans une cornue de verre dont le bec plonge sous une cloche pleine de ce fluide métallique, des que l'acide est bouillant, il passe un gaz permanent d'une odeur forte & piquante, semblable à celle du soufre qui brûle.

Ce fluide aériforme est connu sous le nom de gaz acide sulfureux; il est un peu plus pefant que l'air, il éteint les bougies, il tue les animaux, il rougit & décolore le sirop de violettes, il s'unit à l'eau avec moins de rapidité que le gaz acide muriatique, suivant M. Priestley; il dissout la craie, le camphre, le fer; il

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 495 est absorbé par les charbons & par tous les corps très - poreux. Quoiqu'on l'ait regardé comme un des gaz permanens, il paroit qu'il est susceptible de se condenser & de devenir liquide par un grand froid. M. Monge est parvenu à le rendre liquide par ce procédé.

L'acide fulfureux est une modification particulière de l'acide fulfurique, fusceptible de former avec les alkalis des fels neutres différens de ceux que forme ce dernier. Stahl qui avoit très-bien observé tous ces importans phénomènes, croyoit que dans cette combinaison le phlogistique du métal s'unissoit avec l'acide, & lui donnoit de l'odeur, de la volatilité, &c. mais ce grand chimifte n'ayant pas suivi plus loin cette expérience, ne prévoyoit pas fans doute que l'on pût tirer de ce fait même une objection très-forte contre sa doctrine. M. Lavoifier, M. Bucquet & moi, nous avons examiné, chacun de notre côté, la fuite de l'action réciproque du mercure & de l'acide fulfi rique. Lorfque le mêlange est blanc & sec, il ne passe plus que très-peu de gaz acide sulfureux. Si on chauffe alors fortement ce sulfate mercuriel, il fe dégage un peu d'eau & un gaz d'une toute autre nature que le premier ; c'est de l'air vital très-pur. A mesure que ce dernier passe, le mercure se trouve réduit, coulant & 206

absolument semblable à celui qu'on avoit employé, à quelques proportions près qui n'équivalent pas à un huitième de la quantité mise en expérience. Il paroît d'après cela que le mercure n'ayant point été altéré, les deux gaz que l'on a obtenus appartiennent à l'acide sulsurique qui a été décomposé : le gaz acide sulsureux paroît donc être à cet acide ce qu'est l'acide nitreux à l'acide nitrique. Cependant il y a quelque différence entre la composition de ces 'deux acides, puisqu'il n'est pas possible de recomposer fur-le-champ l'acide sulsurique par l'union des deux gaz qu'il fournit, tandis qu'on fait reparoître à volonté l'acide nitreux, en combinant le gaz nitreux & l'air vital qu'il donne dans fon analyfe. Il est vraisemblable que la recomposition de l'acide sulfurique ne peut se faire qu'à la longue, puisqu'elle a réellement lieu en exposant à l'air des composés d'acide sulfureux & de diverses bases, qui peuà-peu ne contiennent plus que de l'acide sulfurique. C'est ainsi que la combinaison de l'acide sulfureux avec la potasse, qui est connue sous le nom de sel sulfureux de Stahl, ou de sulfite de potasse, exposée à l'air, devient du véritable sulfate de potasse au bout d'un certain tems. Ce qui arrive ici lentement, a lieu trèsrapidement dans la combustion du soufre, pendant

dant laquelle ce corps combustible absorbe l'oxigène de l'atmosphère, & devient d'auvant plus acide qu'il en contient plus, jusqu'à son point de saturation. ( Voyez l'Instoire du foufre.)

D'après ces expériences, il est évident, 1°. que l'acide sulsurique est un composé de foufre & d'oxigène; 2°. que lorsqu'on mêle avec cet acide un corps combuflible qui a plus d'affinité avec la bâse de l'air vital ou l'oxigène, que n'en a le foufre, ce corps s'empare de l'oxigène & décompose l'acide : 3°, que si la matière combustible n'enlève point tout le principe acidifiant, comme cela a lieu dans la plupart des dissolutions métalliques par l'acide fulfurique, ce n'est point du soufre pur qui se dégage, mais du gaz acide sulfureux ; 4°. que ce gaz tient le milieu entre le soufre & l'acide fulfurique, & doit être regardé comme cet acide, moins une certaine quantité d'oxigène, ou comme du foufre rendu foiblement acide par une portion d'oxigène; il ne faut donc que lui enlever cette portion de la base de l'air vital pour le faire passer à l'état de véritable soufre, comme cela a lieu yers la fin des dissolutions métalliques par l'acide sulfurique, & lorsque ces dissolutions sont évaporées & fortement chauffées; on conçoit auffi Tome I. Ιi

comment l'acide fulfureux devient peu-à-peu acide fulfurique en abforbant l'oxigène de l'air vital contenu dans l'atmosphère.

Le gaz acide fulfureux peut s'unir affez intimement avec l'acide fulfurique, & donner à cet acide la propriété de s'exhaler en vapeurs blanches épaisses. Meyer avoit parlé dans ses Essais de chimie sur la chaux-vive, d'une huile de vitriol fumante préparée à Northaausen en Saxe par la distillation du vitriol ordinaire. Il avoit indiqué d'après Christian Bernhard chimiste allemand, un fel acide concret & fumant qu'on retire de cet acide par la distillation. Ayant eu occasion de me procurer à Paris une grande quantité de cet acide sulfurique de Saxe, j'y ai reconnu les propriétés indiquées par Meyer. & j'ai obtenu à une chaleur douce un fel volatil concret cristallisé fumant & déliquescent fous deux formes, comme l'avoit annoncé Christian Bernhard. Diverses expériences que j'ai décrites dans un Mémoire lu en 1785 à l'académie royale des Sciences, m'ont convaincu, 1º. que la propriété de fumer & de fournir un sel volatil concret que présente l'acide sulfurique noir de Northaausen, dépend du gaz sulfureux qu'il contient en grande quantité; 2°. qu'à mesure qu'il perd ce gaz par son exposition à l'air, il cesse d'exhaler des vapeurs,

& de pouvoir donner le sel concret; 3º. que l'eau en dégage ce gaz, & ôte à l'acide fulfurique de Saxe sa propiété de fumer, &c. 4°. enfin que le sel acide concret & très-sumant qu'on en obtient par la distillation, est la combinaison saturée d'acide sulfurique & de gaz fulfureux, & qu'il passe peu-à-peu à l'état d'acide fulfurique ordinaire par fou exposition à l'air. Voilà donc déjà deux acides sulfuriques concrets connus, l'un doit sa concrétion au gaz nitreux, l'autre au gaz acide fulfureux. Je ne doute point qu'on n'ajoute quelque jour à ces deux acides concrets, quelques autres modifications de l'acide fulfurique rendu folide par d'autres gaz, comme le gaz acide muriatique oxigéné, &c.

L'acide sulfurique est en usage dans plusieurs arts & sur-tout dans ceux du chapelier & du teinturier, &c. c'est un des menstrues les plus usités & les plus nécessaires dans les laboratoires de chimie. On l'emploie en médecine, comme un violent causlique à l'extérieur, & à l'intérieur comme rafraichissant, tempérant & antiseptique, lorsqu'il est étendu d'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une très-légère acidité.

L'acide sulfureux est employé dans la teinture; on s'en s'en s'en décolorer les étosses de soie, pour enlever les taches de sruits, &c. Comme ces deux acides font des combinaifons de foufre & d'oxigène en différentes proportions, leurs noms doivent avoir une analogie relative à leur nature; ceux d'acide fulfurique & d'acide fulfureux nous ont paru très-convenables; la terminaifon de ce dernier mot exprime l'excès de la bafe combufible, comme dans les autres acides.

#### Sorte VI. ACIDE BORACIQUE.

Les travaux d'un grand nombre de chimiftes ont prouvé que le borax est un sel neutre sormé par la combinaison d'un acide particulier avec la soude; cet acide a été appelé sel sédatif par Homberg qui en a sait la découverte. On l'a nommé depuis acide du borax, acide boracin; nous préférons le nom d'acide boracique, pour donner à ce mot la terminaison de tous les autres acides.

Plufieurs chimifles avoient penfé que cet acide étoit le produit de l'art, & se formoit par la combinaion des sels qu'on emploie pour le retirer, avec quelque principe du borax; mais depuis que M. Hoëser apothicaire du grand-duc de Toscane a découvert que les eaux de plufieurs lacs de ce pays, tels que ceux de Castelmuovo & de Monterotondo, tiennent en dissolution une bonne quantité d'acide boraci-

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 501 que très-pur, on ne peut douter que ce sel ne soit un acide particulier. MM. les chimistes de l'académie de Dijon ont confirmé cette découverte, en examinant l'eau de Monterotondo qui leur a été envoyée; ils y ont trouvé le sel annoncé par M. Hoëfer. Il est vraisemblable qu'on le trouvera dans d'autres eaux minérales; il paroît se sormer dans les subfunciales; il paroît se sormer dans les subfunciales; il paroît se sormer dans les subfunciales.

tances graffes qui se pourrissent, comme nous

le dirons plus bas.

L'acide boracique natif ou retiré du borax par les procédés que nous indiquerons à l'article de ce sel neutre, est une matière concrète, cristallisée en petites paillettes blanches très-mines, irrégulièrement taillées & décon-

ticle de ce tel neutre, est une mancre concrète, cristallisée en petites paillettes blanches très-minces, irrégulièrement taillées & déconpées sur leurs bords, d'une grande légéreté, & qui ont quelquesois un aspect brillant. Sa saveur est foible quoique sensiblement acide. Il rougit légèrement la teinture de violettes, mais beaucoup plus sensiblement celles de tournesol, de mauve, de raves, &c.

Exposé au seu il ne se volatilise pas; mais il se sond quand il est bien rouge en un verre transparent qui devient opaque à l'air & qui se couvre d'une légère poussière blanche. Ce verre est de l'acide boracique sans altération; on lui rend sa forme lamelleuse en le dissolvant dans l'eau & en le faisant cristalliser.

L'acide boracique n'éprouve aucune altéranon sensible de la part de l'air sec ou humide, chaud ou froid.

Il se dissout difficilement dans l'eau, puisqu'une livre de ce fluide bouillant n'en a pris que cent quatre-vingt-trois grains, suivant MM. les académiciens de Dijon, il se cristallise par refroidissement & en partie par évaporation. Cette dissolution rougit fur-le-champ la teinture de tournefol & altère quoique lentement celle du firop de violettes. Si on chauffe dans une cucurbite munie de son chapiteau de l'acide boracique humedé d'un peu d'eau, une partie de cet acide se sublime avec la vapeur aqueuse qui l'enlève; mais dès qu'il est sec & que toute l'eau est volatilisée, il ne s'en élève plus; ce qui prouve que ce sel est fixe par lui-même, comme on le démontre en le fondant dans un creuset. En le sublimant ainsi avec de l'eau, on peut l'obtenir fous une belle forme cristalline & brillante fi l'on conduit l'opération avec ménagement; ce procédé fournit l'acide boracique très-pur, on l'a appelé en pharmacie sel sédatif sublimé.

L'acide boracique fert de fondant à la terre filicée, & forme avec elle par la fusion des verres blancs ou peu colorés, Il dissour à l'aide de la chaleur la terre précipitée de la liqueux D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 503 des cailloux. Il s'unit à la baryte, à la magnéfie, à la chaux, aux alkalis, & forme avec ces diverfes substances des sels particuliers qu'on dislingue sous le nom général de borates, & dont il n'y a encore qu'une espèce qui soit bien connue.

Toutes ces propriétés, & fur-tout fa faveur, la couleur rouge qu'il donne aux teintures bleues végétales, & fes combinaifons neutres avec les alkalis, indiquent affez fa nature; mais comme il ne fature ces bafes alkalines qu'en partie, on a reconnu que c'étoit le plus foible des acides, puifque tous les autres, faus excepter même l'acide carbonique, peuvent le dégager de fes combinaifons.

On ne connoît pas bien l'action des acides fur l'acide boracique. Il paroit qu'il décompole en partie l'acide fulfurique, puifque ce dernier paffe à l'état d'acide fulfureux borsqu'on le diftitille fur ce sel. Quant aux acides nitrique & muriatique, on sait qu'ils sont susceptibles de le dissource, mais on n'a pas suivi leur action fur ce sel avec affez de soin pour découvir s'il n'y a pas quelque décomposition réciproque.

Il y a eu beaucoup d'opinions diverfes fur la nature & la formation de l'acide boracique. Plufieurs chimiftes ont cru que c'étoit une combinaison intime d'acide fulfurique & d'une terre

vitrescible avec une matière grasse. MM. Bourdelin & Cadet ont pensé qu'il est formé par l'acide muriatique. Ce dernier a cru qu'il contenoit un peu de terre cuivreuse, parce qu'il a comme les oxides de ce métal la propriété de colorer en vert la flamme des corps combuslibles. Cartheuser a assuré qu'en desséchant & calcinant à un feu doux de l'acide boracique seul très-pur, il s'en dégageoit des vapeurs d'acide muriatique; qu'en dissolvant ce sel desséché & en filtrant la dissolution, il restoit sur le filtre une terre grise; ensin qu'en répétant un grand nombre de fois les calcinations & les dissolutions, on décomposoit entièrement l'acide boracique, de sorte qu'il paroissoit être une modification de l'acide muriatique fixé par une terre. MM. Macquer & Poulletier de la Salle ont répété cette expériencé; ils ont obfervé le dégagement de la vapeur odorante pendant la calcination de ce sel, mais il ne Pont point manifestement reconnue pour l'odeux de l'acide muriatique, ils ont obtenu à force de desfications & de dissolutions successives. une petite quantité de terre grife qui combinée avec de l'acide muriatique n'a point formé d'acide boracique comme l'avoit annoncé Cartheuser; de sorte que l'opinion de ce dernier chimiste n'est pas plus prouvée que les précé-

D'HIST. NAT. ET DE CHIMIE. 505 dentes. Model regardoit ce sel comme la combinaifon d'un alkali particulier avec l'acide fulfurique dont on se sert pour le dégager. Mais l'acide boracique étant toujours le même, quelqu'acide que l'on emploie pour le précipiter, cette opinion ne peut être admife. M. Baumé a dit être parvenu à faire de l'acide boracique. en laissant macérer pendant dix-huit mois un mêlange d'argile & de graisse. Il en a retiré par la lessive un sel en paillettes qui avoit toutes les propriétés du fel fédatif. Il pense d'après cela que ce fel est une combinaison de l'acide de la graisse avec une terre très fine qu'il est impossible de lui elever. Il ajoute que les huiles végétales peuvent donner le même sel quoique plus lentement. M. Wiegleb a répété l'expérience de M. Baumé, & il n'a point obtenu d'acide boracique.

Les chimiftes regardent aujourd'hui l'acide boracique comme un acide particulier différent de tous les autres & jouissant de caractères qui lui sont propres. Ses attractions électives avec les bases alkalines ont été rangées par Bergman dans l'ordre suivant; chaux, baryte, magnése, potasse, soute, ammoniaque; comme elles dissèrent beaucoup de celles des autres acides examinés jusqu'ici, elles prouvent de plus en plus la nature particulière de cet acide

dont les principes ne sont point encore connus. L'acide boracique a été employé pendant quelque tems en médecine, d'après Homberg, qui lui avoit attribué la propriété calmante & même narcotique; & qui l'avoit appelé fel sedatif, on sel narcotique volatil de vitriol, parce qu'il l'avoit retiré par la fublimation d'un mêlange de nitre & de vitriol. Mais la pratique a appris que ce sel n'a qu'une vertu très-médiocre, à moins qu'il ne soit donné à une dose beaucoup plus forte que celle qui avoit été indiquée, comme à celle d'un gros & plus; ce qui fait que l'on y a renoncé avec d'autant plus de raison, que la médecinopossède un grand nombre d'autres médicamens de cette classe, dont l'action est beaucoup plus énergique & beaucoup plus certaine.

On s'en fert dans plufieurs opérations de chimie & de docimafie, où il est employé comme fondant. Nous parlerons de cet usage dans un autre chapitre de cet ouvrage.

Fin du Tome premier.

C41281

#### ERRATA du Tome premier.

 $P_{{\scriptscriptstyle AOE}}$  184, derniere ligne, qui est lifez qui y est 203, ligne 18, de celle-ci lifez de celles-ci 282. 15, fossibles lifez fossiles 189, 7, agate jaspé lifez agate jaspée 304, 14, carpotiles lifez carpolites 7, vapillo Lifez lapillo 337, I , fcorls life; fchorls 363, 481, I , nitrique life; nitreux 8 , qu'il y avoit lifez il y avoit ibid. 484, 27, y font life; font

ERRATA du Tome fecond.

PAGE 14, ligne 1, les foxides lifez oxides
48, 16, inaltérabilité lifez altérabilité
63, 25, & que ce mélange lifez & le
mélange
90, 11 & 13, comme elles le font celui lifez comme elles font celui lifez comme elles font celui lifez nomme elles soit celui
257, 26, 3 note, muriates oxigenes lifez
muriates oxigénés
304, 3, fous forme de chaleur lifez dans
l'état de la chaleur



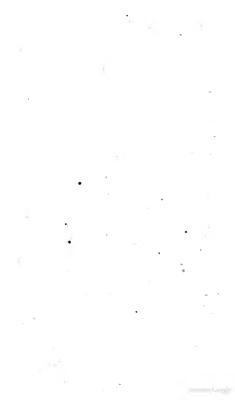





